M. KISSINGER SE PROME

POUR UN « EQUILIBRE E

INTERETS » A LA TOP

AGENCE INTERNATIONAL

Montreal Reger Ap

du harrena in mereredi 11 at

quer a Washing première fois proposent un-que l'application

Nations un es

Seion 1.1

dredit pour l'essentiel ; aux e pouvoirs pré-l'inferencion » invo-les Ford pour règle-cadomiance les droits Coux-el sont, en droit mei amèricain, de la du Congrès, qui, ar la réposition du (le Monde du 15 jan-ne s'en dessisit que tion. En revanche, la unche aurali pu, de sa cutté, décider des res-quilitatives à l'impor-qu'elle à voulu éviter lémis compliqué de sur-sionnes et de prix » selon la provenance

Montreal Review 49
M. Henry Rissinger a proper substance l'introduction de cita a votes pondères dans le velle agence des Nations de crèc à l'exploration de le marine. Le garion de le marine et le projette de devroient refleter l'épolite intérêts des Esses per par la limiterets des Esses per par la limiterets des Esses per par la limiterets des Esses per par nt sident sinci, elle a on let juges, saisis du buit gouverneurs du es Etata-Unis, « Péqui-posseur » institué par 11 v t lon. Toutelois, sert indemne de cette la Cour reconnait sté de ses molifs et la a ser efforts pour faire crise du pétrole. Son me représente d'allieurs poi à l'ordre. Il ne pel à l'active. Il ne cent tent pel à l'active. Il ne Matiens un trait détà tirées des pré- Seion Matiens unit détà tirées des pré- Seion Matiens units de l'active des prée de M. Pord depuis strape for l'état de du 15 janvier. li se de les renvoyer an tri-leral de première intr toute a action exprodence a d'allieurs réagn : d'Elbt Ser ... grande modération à extensen la cour d'appel. St elle territorides.

Monvelle chute de la livre CUEL RESERVE DES «MEUF» AU PLAN RAME

DE RETOUR AUX PARITES FIXES

Martin 127

20.25

DU VIETNAM DU DE

COMMENCE HAD

his des changes later-

MAE DOS BOY HUSSELM entes déclarations du roi :

tractent trate positions dans

the day and the day of the second of the second of the part of the second of the part of the second miles in the control of the control ten -0. 4 Le leville 5 ell 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 198 P APPEAR THE PROPERTY an plan provider de ni de problème proche-pour descrie de conto-entions et la facoa d'ento representation of the to compare the behind the compare of the compare of

MARIE DE PROPERTIES DE PRESENTATION DE PRESENT

is à l'aris **建筑建筑等等等。** क् बेट अक्ट<del>ा</del> elfine, protoco 🚈 🔼 to alter prints and A PARTY OF THE 40. 11 diez .... ber materiales --



Le comportement des Soviétiques au Spitzbera suscite des inquiétudes à Oslo

LIRE PAGE 4

Fondateur: Hubert Beuve-Méry



18 PAGES

Directeur: Jacques Fauvet

La détérioration de la situation au Portugal et ses prolongements internationaux

1,30 F Algérie, 1 DA; Marce, 1,30 dir.; Funtsie, 100 m.; Allemagne, 1 DM; Autriche, 8 sch.; Belgique, 10 fr.; Canada, 60 c. cts.; Danemark, 2,75 fr.; Espagne, 22 pes.; Gramle-Breagne, 16 p.; Grèce, 18 dr.; Iran. 45 ris.; Italie, 250 l.; 1020, 125 p.; Luxembourg, 10 fr.; Norvège, 2,75 kr.; Pays-Bas 0,80 fl.; Portogal, 11 esc.; Soède, 2 kr.; Sotse, 0,90 fr.; U.S.A., 65 cts ; Yeogastavie, 10 B. dio.

> 5, RUE DES ITALIENS 25427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. 4207-23 Paris Tél.: 770-91-29

bles locaux du P.S. téléphonent au siège pour demander ce qu'il faut faire.

Que fallait-il faire ? C'est pré-cisèment la question que se sont posée les deux permanents MM. Jean Poperen et Louis Mer-maz, pendant toute la journée de

mardi. Ils se sont maintenus en liaison avec M. François Mitter-rand, qui séjourne dans les

Landes, et ont pris contact avec d'autres responsables du parti, avec les permanents du mouve-

ment des radicaux de gauche, avec les dirigeants de la C.F.D.T., avec,

enfin, des personnalités portu-gaises, notamment, (par télé-phone) avec M. Mario Soares.

L'ensemble des informations et réactions rassemblées n'a fait que souligner la difficulté du problème

posé par l'initiative communiste. Les uns y voyaient surtout une

manœuvre, voire, selon M. Soares, de la pure intoxication, alors que

BULLETIN DE L'ÉTRANGER

## La dernière chance de M. Ian Smith

Avant le 25 août s'ouvrira à Victoria-Falls, sur un pont reliant les rives rhodésienne et zambienne Zambeze, une conférence constitutionnelle chargée de déterminer les conditions dans lesquelles les Noirs, qui forment l'écrasante majorité de la population, accèderont au pouvoir en Rhodesie. Attendue depuis longtemps, prévoe par l'accord passé à Lusaka entre M. Ian Smith, premier ministre, et les dirigeants nutionalistes en décembre dernier. la tenne de cette conférence avait été retardée par la volonté de M. Smith de la voir se dérouler en territoire rhodésien.

Sur l'insistance de M. Vorster. chef du gouvernement sud-africain, M. Smith a finalement accepté le choix d'un lieu « neutre » à mi-fleuve, qui, de l'ile des faisans au Niémen, ne manque pas de précedents historiques. Cette concession obtenue par Pretoria confirme le propos tenu, il y a quelques mois, par l'évêque Muzorewa, qui dirigea les négociations du côté nationaliste et pour qui l'Afrique du Sud représente la « véritable source du pouroir » en Rhodésie.

Tout en se prétant à ces conver sations, M. Smith et son équipe ne semblent pas avoir fondamentalement modifié leur attitude à l'égard de leurs adversaires. L'évolution des mentalités qui se fait jour en Afrique du Sud n'est aucunement perceptible en Rhodésie. Les dirigeants de Salisbury n'ont jamais dit qu'ils étaient disposés à confier, même progressirement ou localement, le pouvoir à la majorité noire. Ils se contentent de laisser entendre qu'ils pourraient accepter une certaine forme de participation au pou-voir. C'est contraînts et forces qu'ils viennent s'asseoir à la table des négociations.

L'économie rhodésienne est tenue à bout de bras par l'Afrique du Sud: Depuis l'accession du Mozambique à l'indépendance, presque entièrement encerclée par des pays hostiles, qui apportent leur soutien moral et matériel aux nationalistes. Dans ces conditions. on comprend que M. Smith choisisse de s'incliner devant les demandes de M. Vorster, pour qui la solution du problème rhodésien constitue le test majeur de sa politique de détente en Afrique anstrale.

Toutefois, le premier ministre sud-africain ne peut, vis-2-vis de son opinion publique. « làcher » d'un seul coup la Rhodésie pour gagner — à supposer qu'il y par-vienne jamais — la sympathie de l'ensemble de l'Afrique noire. Il est essentiel, à ses yenz, d'éviter l'échec de cette conférence. qui scrait irrémédiable et provoquerait sans doute un conflit ouvert entre la Rhodésie et ses voisins. M. Smith, en brandissant la menace d'une rupture unilatérale des négociations, dispose donc d'un moyen de résister aux pressions de M. Vorster.

De leur côté, les voisins de la Rhodésie — Botswana. Zambie Mozambique et Tanzanie — invitent les nationalistes à la prudence. Ils ne souhaitent pas aroir à s'engager dans une guerre qui représenterait pour eux une charge économique difficile à supporter. Ils craignent aussi que developpement d'un conflit armé n'aboutisse à plus ou moins brève échéance à une situation semblable à celle que connait actuellement l'Angola, puisque auss bien les nationalistes rhodésiens étant profondément divisés. Les deux parties ont donc intéret à conclure un accord et se preparent à une longue et complexe

negociation par etapes. Le communiqué publié simultanèment à Salisbury et à Lusaka indique qu'une première serle de réunions aura pour objet « donner aux parties » la faculté d'exprimer publiquement leur désir sincère de parvenir à un règlement acceptable ». Après quoi la conférence se séparera, pour laisser la place à des commissions qui établiront. en territoire rhodésien, un projet de reglement. Celui-ci sera soumis à une nouvelle conférence, qui décidera en dernier ressort. Le moins qu'on puisse dire est que la tache ne sera pas facile.

# LISBONNE: les pressions s'accentuent sur le gouvernement Gonçalves

Le Copcon préconise une «troisième voie»

Les neul membres du Conseil de la révolution exclus de cet organisme par le triumvirat et regroupés derrière le major Melo Antunes, ancien ministre des affaires étrangères, paraissent résolus à obtenir la démission du général Vasco Gonçalves, premier ministre. avant la fin de cette semaine. Le capitaine Vasco Lourenço, ex-porteparole du Conseil de la révolution, a remis un message impératif en ce sens au président de la République, le 12 août dans la soirée. La presse portugaise de ce mercredi 13 ne lait pas état de cette initiative. Mais on a appris de bonne source que le Conseil de la révolution réduit à dix-huit membres, s'était réuni au palais de Belem.

De son côté, le parti socialiste, soutenu par le parti popu-laire démocratique (P.P.D., centre gauche), poursuit une vive offen-sive parallèle contre le premier ministre et contre le parti communiste. Approuvant le document Melo Antunes de la semaine der-nière, qui condamne le « communisme de tupe est-europeen v et la « formule social-democrate occidentale », le P.S.P. a rejeté mardi les offres de dialogue du P.C.P. Il organise jeudi soir à Lisbonne une grande manifesta-tion. Les socialistes réclameront « la démission immédiate du gouvernement Gonçalves et la formation d'un gouvernement d'unité et de salut national ». Le même soir, le parti communiste tiendra au Palais des sports de la capi-tale un meeting d' « unité antifasciste contre la réaction ». A Evora, dans l'Alentejo, socialistes et communistes ont déjà organisé mardi soir des meetings

En Angola

LE M.P.L.A. POURRAIT PROCLAMER L'INDÉPENDANCE DU TERRITOIRE (Live page 18.)

lieu. chaque parti avant gardé le contrôle de ses militants. Le document Melo Antunes continue de circuler dans les ca-

sernes et il semble qu'il recueille de nombreuses adhésions. La plupart des unités consultées se sersient prononcées en faveur de la thèse défendue par des offi-ciers qui réclament le départ du premier ministre et l'application d'un « plan national » permet-tant l'instauration d'un « socia-lisme à la portugaise ». Mise en cause par les amis du major Melo Antunes, la 5° division de l'état-major, dont les officiers de l'état-major, dont les officiers sont très proches du parti communiste, a rèciame mardi soir une enquête sur le « rôle joné par le capitaine Vasco Lourenço dans les manœucres politiques dirigées par le parti socialiste contre le premier ministre ». Le capitaine Vasco Lourenço avait présenté lors de la dernière assemblée des délégués de l'ar-mée de terre une motion approu-vée par une certain nombre d'officiers réunis à Nafra demandant « la restructuration de la 5° divi-

La 5º division estime que « les objecti/s de la molion de Mafra. rédigée à l'initiative du capitain Vasco Lourenco, correspondent a ceux avances par le secrétaire général du parti socialiste, et vi-sent objectivement à créer le divisionnisme au sein des forces armées et à détruire le M.F.A. de

(Live la suite page 2.)

## TIMOR: la tension s aggrave

Un communiqué de la prési dence de la Republipue portugaise, publié le mardi 12 août. annonce que la situation est très tendue à Dili, capitale du territoire de Timor, après l'ultimatum adressé aux autorités de Lisbonne par les dirigeants de l'U.D.T. (Union démocratique de Timor), exigeant l'in-dependance immediate de la colonie et l'arrestation des membres du FRETILIN (Front revolutionnaire démocratique pour l'indépendance de Timor). Les familles des militaires portugais en garnison dans l'le ont été évacuées vers Darwin. en Australie. Selon le communique de Lisbonne, les troupes portugaises patrouillent dans les rues de Dili.

Un autre communiqué, publié à Macao au nom des autorités portugaises de Timor, indique que les troupes portugaises n'ont pas l'intention d'ouvrir le feu sur le peuple limorais, et que le gouvernemen « est touiours disposé à engager un dialogue avec l'U.D.T. ». Le même communiqué donne la version suivante des événements de dimanche soir (le Monde du 12 août) : « Dans la nuit du 10 au 11 août, l'U.D.T., l'un des partis politiques de Timor, a attaqué la police et emporté des armes après s'être emparé du chel de la police, et s'est assuré le contrôle de plusieurs importants secteurs de la ville. .

Seion une journaliste australienne Mite Elizabeth Dovie, arrivée maro à Canberra, venant de Timor, l'U.D.T. a pris le contrôle de la station de radio locale, de l'aéroport et du siège de la police.

PHILIPPE PONS, (Live la suite page 2.)

connu la souillure d'une invasion

étrangère, les dirigeants ninnons

étaient, en réalité, divisés en deux

## PARIS: P.S. et P.C. s'opposent sur les raisons de la crise

Les délégués des partis signataires du programme commun (P.C., P.S., radicaux de gauche) se sont rencontrés mercredi matin. Chacune des délégations a exposé son analyse de la situation au Portugal, et celle du P.S. a produit une lettre de M. Mitterrand qui confirme les divergences d'appréciation entre les socialistes et les communistes français. M. Mitterrand souligne notamment les erreurs des communistes portugais et les atteintes qu'ils ont portées à la démocratie

Les perturbations de la politi-que portugaise ont sur la gauche française l'influence de l'antirrançaise l'influence de l'anti-cyclone des Açores sur le climat d'Europe occidentale : elles font la pluie et le beau temps. Actuel-lement, du point de vue politique, ce qui vient du Portugal est plutôt porteur d'orage. Le calme aoutien des permanences de par-tis en a été troublé. Sitôt connu l'appel du P.C.F. contre la violence anticommuniste au Portugal il a fallu se réveiller. La C.G.T. a promptement enchaîné avec un appel pour la liberté des travailleurs et du peuple portugais. Le Mouvement de la jeunesse com-muniste a suivi. Une pétition « contre la menace fasciste » était lancée, et, mercredi, l'Humanité publiait la liste des cent premiers signataires. Une rencontre entre les représentants du P.C.F. et du P.S.U. devançait mardi celle qui devoit avoir lieu le lendemain entre les délégués des partis du

programme commun. Ce branle-bas de combat a fait comprendre aux socialistes et aux radicaux que les communistes se lançaient dans une grande affaire, dans les conditions qu'ils préfè-rent : en prenant l'initiative sur un thème d'action propre à émouvoir et à mobiliser les masses. C'est bien ce qui a commencé à se produire. La C.F.D.T., qui n'a pas toujours été d'accord avec les communistes portugais, dénonce très vivement les violences qui tres vivement les violences qui leur sont faites. Dans un commu-niqué très nuancé, la Croix désapprouve les déclarations de Mgr Da Silva, évêque de Braga, et souscrit à l'appel lancé par le P.C.F. aux chrétiens qui n'acceptent pas que la haine soit préchée au leur de leur soit préchée au nom de leur religion. La campagne est déjà lancée au niveau des fédérations départementales et les responsa-

d'autres, les dirigeants de la C.F.D.T. en particulier, s'inquié-taient du sort fait aux communistes portugais. Les responsables socialistes devaient tenir compte de ces deux données sans renier leurs prises de position antérieures. Aussi en réplique au texte — inspiré de la déclaration publiée deux jours avant par le bureau politique du P.C.F. — que M. Roland Leroy et Mme Mireille Bertrand leur ont proposé comme Bertrand leur ont proposé comme Bertrand leur ont proposé comme base de discussion, les délégués socialistes, MM. Poperen et Mermaz, ont donné connaissance d'une lettre de M. François Mitterrand qui devait être rendue publique peu après. Les radicaux de gauche avaient déjà rappelé leur inquiétude devant l'évolution de la situation au Portugal et leur espoir de voir s'instaurer dans ce espoir de voir s'instaurer dans ce pays une véritable démocratie respectueuse du suffrage universel, de la liberté d'expression et

du pluralisme politique.

*AU JOUR LE JOUR* 

# QUELQUES JOURS APRÈS HIROSHIMA

## Il y a trente ans, le Japon capitulait qui jamais dans l'histoire n'avait

Quand l'Allemagne nazie capitula au début de mai 1945, la guerre mondiale paraissait encore loin de sa fin : elle continualt à sévir dans l'hémisphère asiatique. Les Etats-Unis, à peu près seuls à mener la guerre du Pacifique, avaient encore devant eux une tache formidable : achever d'abattre le Japon en y dé-barquant et en y battant les forces qui attendaient ce débar-

et quand « normalement » la guerre japonaise aurait dù se terminer. Le commandement américain calculait qu'il avait encore devant lui une force redoutable: deux millions et demi de troupes fraiches, qui n'avaient pas encore combattu. Certes. l'issue de la lutte ne faisait aucun doute. La première vague americaine serait forte de huit cent mille assaillants. Elle s'appuierait sur une armee comptant au total sept millions d'hommes, disaient les chiffres officiels. L'Amérique jetterait dans la bataille une magnifique aviation de onze mille appareils, et une flotte d'une puissance jamais vue, comprenant, entre autres, vingt porteavions géants, vingt-trois rassés et deux cent cinquante sous-marins.

Mais battre les restes de l'armée impériale n'irait pas sans peine ni délai, calculaient les etats-majors. L'infanterie, qui attendait à terre les envahisseurs. était animée de la même résolution suicidaire que les kamikaze. précédemment sacrifiès au-dessus des flots. Frapper directement le Japon au cœur paraissait une tache impossible. Les plans d'opèrations prévoyaient une strategie plus prudente, qui procéderait en deux grandes phases : d'abord un débarquement tout au sud du Japon, dans l'ile de Kyushu, où l'on installerait une puissante tête de pont : puis, plusieurs mois après, un débarquement sur les

par ROBERT GUILLAIN

et finale. Calendrier de ces onérations : la première à l'automne de 1945, la seconde au printemps de 1946. On n'en finirait pas avant l'été de cette année-là.

Les généraux américains auraient été stupésaits si on leur avait parlé d'une capitulation japonaise en aout 1945. Pour eux, on avait encore devant soi, au moment de la capitulation alle-On sait aujourd'hui comment mande, plus d'un an de guerre encore, et d'une guerre s'annoncait coûteuse pour les conquérants américains. Sans parler des pertes japonaises à prévoir, en particulier dans la population civile. Il fallait s'attendre, en effet, à ce que celle-ci fut mélée de près au combat, ou même à la voir participer activement à la bataille par une guérilla urbaine et rumle qui pourrait étre redoutable.

A Moscou on faisait les mêmes

Qu'en était-il à Tokyo ?' Derpour la défense du « sol sacré »,

clans, celui de la paix et celui de la résistance jusqu'au bout. La réalité que l'on cachait au peuple. mais que les gouvernants connaissaient, était que le Japon se trouvait déjà complètement battu. plus battu en fait que ne le soupçonnaient même les Alliès. Depuis la fin de l'hiver, ses grandes villes - construites en hois i - brûlaient l'une après l'autre sous les effrayants raids incendiaires menés par les bombardiers venant du Pacifique sud. Cela, le peuple le savait, mais on avait réussi à lui cacher une terrible catastrophe : la flotte impériale n'existait plus après les grandes batailles aéronavales il n'en restait, littéralement plus rien. L'aviation n'avait plus assez d'essence. L'industrie, et spécialement les usines de guerre, connaissaient une chute désastreuse de la production. La crise de l'alimentation était entrée dans une phase aignë rière une unanimité de façade et les Japonais commençaient à

L'empereur recherche la paix

secret, était apparu : l'empereur lul-mėme voulait maintenant l'arrêt des hostilités et c'est autour de lui que se groupaient et s'organisaient clandestinement les partisans de la paix. En tout autre pays, le fait eut été décisif : le souverain aurait parle et ordonne Mais, depuis trop longtemps, il avait laissé les militaires et les « superpatriotes » d'extrême droite maitres des ordres, des décisions, de la propagande. Prisonnier de ses états-majors, prisonnier aussi de son propre passé, prisonnier de la legende nationale et des mensonges administres durant tant d'années au peuple, il ne pouvait ni n'osait faire entendre sa voix. plages proches de Tokyo et, alors Elle eut été trop faible, étouffée, seulement, une attaque frontale et même déformée ou désobéle.

mourir de faim. Dans rette situation, un fait Celle des « jusqu'au - boutistes » nouveau, secret à l'intérieur du était, de loin, la plus bruyante. Pour la faire taire, ou pour parler plus fort qu'elle, était-il possible de trouver quelque argument puissant en faveur de l'arrêt des combats, de découvrir ou de susciter à cette fin quelque fait

nouveau? Avec des illusions qui paraissent aujourd'hui incroyables, la diplomatie japonaise, se réveillant d'un long sommeil, s'y essaya en se lancant, à la fin de mai, dans une tentative secrète pour obtenir une mediation de l'Union soviétique entre le Japon et les Allies. Car le Kremlin en était encore - une des roueries étonnantes de Staline - à respecter le pacte de neutralité russo-japonais... ou faire semblant.

(Ltre la suite page 5.)

#### Echange

Il est remarquable et réconfortant que l'exemple portu-gais ait incité les dirigeants de la gauche française à la M. Marchais et ses camarades ont peut-être compris qu'il est dangereux de conjondre unité et unicité d'action. M. Mitterrand et ses amis ont peut-être compris que lors du grand nettoyage anticommuniste on évacue toujours le socialisme avec l'eau de la lessireuse.

Il serait souhaitable de faire profiler le Portugal de cette union et de cette sagesse. Une solution serait peut-être d'y envoyer les communistes et les socialistes trançais et de faire venir en France les communistes et les socialistes portugais. No tre gouvernement serait ravi d'avoir une opposition qui ferait aussi complaisamment

ROBERT ESCARPIT.

Selon M. Waldheim

(Lire la suite page 3.)

#### LES VENTES D'ARMES DANS LE MONDE ATTEIGNENT 20 MILLIARDS DE DOLLARS

PAR AN Nations unies (New-York) (A.F.P.). Le secrétaire général de l'ONU,
 M. Kurt Waldheim, estimant que « l'ONU est loin de jouer un rôle suffisant en matière de désarmements, assigne la priorité absolue à de nouveaux efforts de l'organi-sation internationale en vue de cet

objectif. Dans l'introduction au rapport annuel traditionnel sur les activités de l'Organisation, M. Waldbeim rap-pelle que le montant total affecté aux armements approche de 300 milliards de dollars par an et qu'il se de dollars environ (plus de 80 milliards de francs) d'armes sur le marché international : « Jamais encore, écrit le secrétaire général, on n'avait vu s'accumuler en temps de paix une telle quantité d'instruments

UN CENTENAIRE A LONDRES

# Le style Liberty's

Il y a quelques années, le Musée et ou superflu d'une classe sociale, des arts décoratifs de Paris préfigurait la rue, inventait la mode < rétro », en rendant un superbe hommage au style Arts Déco.

Cette fois, la rue a été la plus prompte : le Liberty's est partaut, imprimés à petites fleurs, colifichets, objets inutiles de tous les jours, un « design » avant l'heure, inventé par un commerrienne, Arthur Lasenby Liberty (1843-1917), fondateur d'un grand magasin qui porte son nom dans Regent Street, et dont le slogan était : « Unexpensive and Beautiful > (peu coûteux et beau), symbole des ospirations au confortable FERMIGIER.)

Le Liberty's, auquel rend hommage le Victoria and Albert Museum de Londres, n'est évidemment qu'une facette — pas force-ment la plus futile — de l'histoire sociale et artistique de l'Angleterre ; la Grande-Bretagne, cet été, propose un choix des plus divers. l'heure, inventé par un commer-cant britannique de l'ère victo-Museum. Plus classique : Turner, au British Museum. Plus grandiose : le e gothic revival », au Pavillon royal de Brighton (qui est, à lui seul, une curiosité). Mais là, il faut se hater : clôture de l'exposition le 17 août.

(Lire page 9 l'article d'ANDRE

Falé. - Scène presque inréelle de la vie d'un village portugais. Il est minult, dans farrière-salle crasseuse d'une auberge des hommes jouent aux dominos sur une teble de bois. Soudain un des joueurs se lève et sans hausser le ton dit, d'une voix sourde : - Nous les tuerons tous. Nous leur couperons tous la tête. Au revoir. Vive la France. Vive nos amis francais. >

Un fou ? Un malade ? Alors c'est qu'ils le sont tous ou presque là-bas. Mals cette - folie - elle-même a ses périodes de rémission. Le nord du Portugal a vécu, mardi 12 août, une journée plus calme : \$90verbales, menaces de mort et oromesses de venoeence.

Faté, petit bourg perdu dans les vignes, à une soixentaine de kilomètres de Porto, enterralt José Manuel Magalhaes, - son martyr, victime de la barbarie uniste ». tué le 7 août d'une balle dans la tête - en allant promener son chien > devant le siège du parti communiste attaqué par la foule. Il n'y a pas trois mois, José Manuel, i' « émigrant », ajusteit encore des pièces sur un tour dans une usine de la région parisienne. Il avait décidé de revenir au pays délinitivement. Il y est délinitivement, peutêtre pour avoir trop cru ce qu'on lui avalt sans doute dit, comme à tous les émigrants : que les communistes croqueraient ses économies, qu'ils le dépouilleraient du truit de son

Le village entler aurait sans doule assisté aux tunérailles annoncées sur toutes les vitrines de Falé par un de ces laire-part portugais surmontés d'une croix et d'une plume, si, à 17 heures, un grave incendie ne s'était déclaré dans l'usine locale de vétements, incendie immédiatement qualillé de criminel. Pourtant. à 17 h. 30, les lémoins affirmalent que cela avait commencé par un banal court-circuit. Trois heures plus tard, chacun dans le village aurait juré que quatre hommes l'incendie. Qui ça ? Blen évidemment des communistes.

travail, etc.

Une telle psychose pouvait faire craindre les pires incidents. En fait, il n'y en eut pas,

L'ARGENT DE LA C.E.E. POUR

POURSUIVRE LE PROCESSUS

RÉVOLUTIONNAIRE », déclare

M. Martin Pereira, ancien

secrétaire d'État à l'industrie.

peut-être parce que les policiers de la garde nationale républicaine qui n'alment apparemment rien davantage que leur tranquillité avalent lait sevoir que deux cents tusille marins interviendraient en cas de troubles à Faté. Trois à quatre cents person

nes seulement ont accompagné. à 18 heures, le corbillard noir et blanc vers le cimetière, là-haut sous les cyprès et les pins. Cérémonie simple et dépouillée. Una lenta at silenciouse procession conduite par de Vieux paysans vêtus d'une robe pourpre, symbole de mort, et par le curé devant la famille et la foule, jeunes filles aux bras chargés de fleurs, hommes et femmes, tous en vêlements de deuil ; une brève homélie dans la petite chapelle baroque du cimetière et la mise au tombeau. Sur l'enceinte blanche du cimetière parmi les inscriptions qui, ici comme partout ailleurs au Portugal, ont transformé les cités en un immense livre mural, une Iresque indécente retenait l'attention : « La chasse aux chiens est ouverte. » Indécentes aussi ces promesses de vendetta murmurées dans le cimetière par deux militante du P.S. qui, l'insi--gne à la boutonnière, annoncalent un changement de la tactique offensive. A l'avenir. on n'attaquerait plus de iront le siège du P.C.P. à Faté, mais - on chasseralt l'homme ». L' « homme » ? les hommes en

question sont entermés deputs plus d'une semaine à quelques centaines de mètres dans un petit pavillon qu'on croirait surai d'une bantieue paristenne. Combien sont-its dans cette maison barricadée avec des madriers de béton et des poutrelles d'acier ? Trente ? Quarante ? Une bonne quinzaine de jeunes militants communistes, à demi dissimulés derrière des meurtrières improvisées, étaient en tout cas visibles mardi sur les lieux. Eux montaient la garde, refusant de parier, interdisant aux journalistes d'approcher, menaçant même. Les seules paroles turent celles adressées à ил confrère : «La presse on s'en . moque. Partez. » Violence bien sûr de ce côté-là aussi. Les 7 aoûl, tuant José Manuel Magalhaes, et blessant huit per-

#### « NOUS VOULONS UTILISER | « LE MARCHÉ COMMUN COM-METTRAIT UNE GRAVE ERREUR EN ACCORDANT UNE AIDE ». déclare l'ex-général Spinola.

Le quotidien Libération public. dans son numéro du 13 août, une longue interview de M. Joso Martins Pereira, ancien secrétaire d'Etat portugais à l'industrie, proche du mouvement de la gauche socialiste (MES), qui avait démissionné du quatrième gouvernement provisoire en juillet dernier. dernier.

« On ne cesse de parler d'indépendance nationale, dans ce pays, sans avoir jamais joué cette carte, déclare notamment M. Martins

Pereira. Or une partie non négli-geable de la petite bourgeoisie pourrait être mobilisée autour d'un programme effectif d'indé-pendance nationale. Le Marché pentance nationale. Le marche commun se prépare, nous dit-on, à accueillir le Portugal, à lui prêler de l'argent. A condition que nous ayons une « démocratie pluraliste »... Alors, on s'épertue à tout prir à montrer que, dans les documents du M.F.A., il est différement metitor de démocraties. effectivement question de démo-cratie pluraliste. C'est exactement cratte pluraliste. C'est exactement le contraire de ce qu'il jaut faire. Personne ne prête des milliards par générosité, mais parce qu'il en attend un résultat politique. Il s'agit dès lors de parler le langage que nos interlocuteurs de la C.E.E. comprennent: c'est-à-dire celus des affaires. Leur dire clairement que nous apons dire clairement que nous avons deux jeux différents. Nous voulons utiliser l'argent de la C.E.E. pour faire le contraire de ce qu'elle souhaite: poursuivre le processus révolutionnaire. Si on nous prête de l'argent, c'est en espérant avoir une influence sur ce qui se passe ici. Si on refuse ce prêt, il faut en mesurer les conséquences: le Portugal peut s'en sortir en tombant entièrement sous la coupe de Moscou, s C'est donc a la C.E.E. de décider. Mais il n'y a pas de conditions à poser. C'est cela l'indépendance nationale. Or ce terme a toupours été utilisé comme un slogan. Peut-être parce que, au Portugal, l'impérialisme n'a pas la même pesanteur qu'en Amérique loine, par exemple, où la haine de l'Américain est partout présente l'ici. l'impérialisme est quelque chose de très costrait: il faut le démasquer quotidiennement dans le concret. »

### sonnes. Its tireraient encore s'il fallait, à n'en pas douter. PIERRE GEORGES.

(De notre correspondant.) Bruxelles. — Dans une interview publiée par le journal flamand Belany van Limburg, le général Spinola paraphrase dans une large mesure ses récentes déclarations au Monde.

« Ce qu'il faut au Portugal, déclare l'ancien président, c'est une démocratie de type occidental. Les incidents des derniers jours, le sursaut du peuple, prouvent que c'est ce que déstrent les Portugais. Les pays européens doivent soutenir le peuple dans sa lutte pour la libération.

» Par contre, les pays du Marché commun commettraient une grave erreur en accordant une dide quelconque au Portugal actuel, Bruxelles. — Dans une intererreur en accordant une aide quelconque au Portugal actuel, où les droits de l'homme sont, chaque jour, bafoués. En soutenant le régime, les Neuf renforceraient l'oppression. L'assistance économique qu'ils apporteraient ne profüerait pas au peuple portugais, mais à la minorité qui opprime la nation. Les Neuf jetteraient véritablement la dictature actuelle dans les bras de l'impérialisme soviétique.

#### LA CUF PREMIER GROUPE INDUSTRIEL PORTUGAIS EST NATIONALISÉE

l'impérialisme soviétique. »

Lisbonne (A. F. P., Reuter). — Le cousell des ministres portu-gals à approuve le mardi 12 aoin un projet de décret-loi nations un projet de détret-loi nationa-lisant la Companhia Uniao Fahrii (CUF), le plus grand complexe industriel du pays, qui possède notamment des usines tentiles et des Chantiers navals. Diverses sociétés appartenant au Diverses societes appartenant au consortium, des bauques, des compagnies d'assurances, des usines chimiques, avaient déjà été nationalisées. Le gouvernement portugais a promis d'indemniser les actionnaires, en indiquant cependant que le montent des indemnités serait montant des indomnités serait fixé ultérieurement.

#### Les manifestations socialistes et communistes se sont déroulées sans incidents à Evora

Evora (A.F.P.), - Les deux manifestations convoquées au même moment par le PS. et le P.C. se sont déroulées sans incidents dans la soirée du mardi 12 août à Evora, dans l'Alentejo. Un millier d'ouvriers agricoles communistes et un miller de citadins socialistes ont manifeste, souvent avec' les mêmes mois d'ordre, pour se retrouver face d'ordre, pour se retrouver tace à face devant leurs permanences respectives, séparés par plusieurs rangs de militaires, mitraillettes dressées vers le ciel. Le P.S. avait lancé un défi dans le fief du parti communiste. Il avait appellé à une manifestation de soutien aux neuf signataires du docu-ment Melo Antunes, et notam-ment au général Pedro Pezar-rat Correis. Le commandant de la région militaire Sud se trou-vait à ce moment-là à Lisbonne, où était réuni le Consell de la révolution. Les syndicats des tra-vailleurs agricoles avaient releve

heure leurs adherents,
a La manifestation socialiste
est une tentative pour créer dans
l'Alentejo la même situation de
violences et d'affrontements qui existe dans le Nord », annoncaient les tracts. Sur les routes brûlées de soleil, bordées de champs d'oliviers et de chêneslièges, des tracteurs-remorques ont amené des dizalnes de paysans et de paysannes qui sa-luaient, le poing levé, les voitures Sur la praça do Giraldo. éclai-

ce défi en convoquant à la même

rée par des lampadaires, un millier de travailleurs agricoles es sont réunis au crépucule pour réclamer l'unité du M.F.A. et af-firmer que « la réaction n'était pas passée et ne passerait pas n. Quelques centaines de mètres plus loin, devant la longue bâtisse blanche du quartier général de la région militaire, un millier de socialistes scandaient aussi: «A bas lu réaction!» et «Le peuple est avec le M.F.A.!» Mais lis disalent aussi: « Socialisme, oui ; dictature, non! », « Général Pezarrat, véritable M.F.A.!» et « Non à la 5° division! », alors que les militaires, accrochés aux que les minaries, actroches aux grilles des fenètres, écoutaient le jeune député socialiste d'Evora, M. Pedro Coelho, proclamer que « le document historique des « neuj » était le véritable mani-feste du M.F.A.».

● Un avion de tourisme por-tugais, immatriculé à Porto, a été retenu à l'aérodromo de Vigo, au nord-ouest de l'Espague, au moment où ses occupants chargeaient des tracts anticommunistes signés du Mouvement

Portugal, qu'ils envisageaient de lancer au-dessus de Braga. Les tracts ont été saisis, mais l'avion et ses trois occupants ont été autorisés peu après à se rendre à Madrid.

(Suite de la première page.)

bouleversé l'équilibre politique pré-

caire de la partie orientale de l'île,

demière possession portugaise avec

Macao (la partie occidentale de

sien). Jusqu'à présent, le combat

politique opposait trois partis à

Timor : l'APODETTI (Association

démocratique du peuple de Timor), qui souhaite le rattachement à l'Indo-

nésie, et deux mouvements en faveur

de l'Indépendance : l'U.D.T. et le

FRETILIN. Tandis que le premier de

ces mouvements, jusqu'à présent de

tendance modérée, était favorable au

maintien de liens étroits avec le Por-

tugal au cours d'une période de tran-

=1=N=D=0=N=É=S=1=E

OCUSSI- Ocussi

2427 △ Metis

ime .

191

-(Port)-/

Kupang.

sition qui devait aboutir à l'indé-

pendance, le second a constamment

immédiate. Ces deux mouvements. qui, au départ, lutrèrent ensemble.

rehisent de considérer l'Indonésie

comme un interlocuteur valable, et

estiment que les négociations doivent

avoir lieu uniquement avec les

A Timor, comme ailleurs, Lisbonne

entamé un processus de décolo-

nisation particulièrement laborieux

en raison des divergences de vues

exigé une indépendance totale et

l. Roti-

Timor étant sous contrôle indoné-

Le coup de force de dimanche a

En l'absence du général Pezar-En l'absence du general rezarrat, que réclamait la foule, un
colonel est venu au balcon lancer
un appel à l'unité, unité du peuple
et du MFA et unité du peuple
lui-même. La manifestation socialiste se dispersait, lorsque le cortège communiste qui défilait dans
les rues mauresques d'Evora arrivait. Le contraste était frappant
entre ces paysans au teint cuivré, entre ces paysans au teint cuivré, presque farouches dans leur détermination à défendre la révoiution et la réforme agraire et les socialistes, petits employés, ouvriers, jeunes gens de la ville. Les deux cortèges se sont retrou-vés pour un face-à-face tendu, rue José Elias Garcia, devant leurs permanences respectives, à peine distantes de quelques dizal-nes de mètres. Mais, rapidement,

des forces de la police militaire, qui n'avaient cesse de patrouiller

#### M. MARIO SOARES : Le P.C.P. n'a pas fait d'offres d'ouverture suis persuade et concaincu qu'ils

LE P.S.P.: La social-bureaucratie

M. Mario Soares a nié, au cours d'une interview à Radio-Monte-Carlo, que les communistes portugais aient fait des offres d'ou-verture : « Ce sont les journalistes qui ont parlé d'ouverture, a-t-il déclaré. Les communistes n'ont jamais proposé sérieusement au-cune ouverture. Au contraire, ils insistent dans une voie totalitaire, dogmatique et sectaire. »

M. Mario Soares, abordant les rapports entre les partis socia-listes portugais et français, a, d'autre part, indiqué : « Le parti socialiste français nous a manifesté jusqu'à présent sa solida-rité d'une façon complète et to-tale. Nous avons des rapports les plus fraternels avec le P.S., et je

de la décision prise par le Copcon de maintenir dans leurs fonctions

de commandants des régions mili-

**TIMOR:** la tension s'aggrave

et les dirigeants de deux des trois

mouvements de Timor, l'U.D.T. et

l'APODETTI (le FRETILIN avait re-

fusé d'y participer), un accord était

intervenu : les six cent mille habi-

tants de la colonie seraient appelés

aux umes peu après la constitution

d'un gouvernement provisoire, ou de-vaient être représentés les trois partis

rivaux, L'indépendance était repous-

Du point de vue de Lisbonne, ce

les conditions d'un choix réel de la

population. Mais fa situation ainsi

créée au lendemain de la conférence

était, de l'avis même des représen-

Mer-de-Banda-

Baucau

TIMOR

**PORTUGAIS** 

tants des deux mouvements qui y

participèrent, très instable, chacun

pouvant décider de rentorcer sa po-

sition avant la constitution du gou-

vernement provisoire. C'est ce qui

dant surprenant que l'U.D.T. soit

l'auteur du coup de force. Ce mou-

vement, qui regroupe des notables modérés, n'avait pas lieu d'être mé-content des entretiens de Macao, qui

consacraient ce qui était à l'époque sa thèse : une indépendance à terme.

En outre, en fant que formation poli-

vient de se produire. Il est cepe

NOUVELLE-GOINÉE

ssus avait l'avantage de créer

I. Wetar Romang

sée à octobre 1978.

taires du Nord et du Sud,

ne sert pas la démocratie Lisbonne (A.F.P.). — Le parti socialiste portugais se télicite dans un communiqué le mardi 12 août Radio-Renalssance doit être res-

tituée à l'épiscopat. Le communique critique ensuite sévérement le parti communiste. Il déclare notamment : « La direction actuelle du P.C. est incapable de comprendre que sa mégalomanie dirigiste est à l'origine de la crise actuelle (...). »

Le parti socialiste relève que cette décision du Copcon « inva-lide en partie la décision du dia Pour construire une democra-Le parti socialiste tire ensuite tie, conclut le P.S., ü faut d'abord la réaction a profité des erreurs dans le nord du pays, en déclades sociaux-bureaucrates à des fins contre-révolutionnaires, on doit tirer la conclusion incontestable que la social-ourecucratie ne

plan dans le cabinet provisoire.

Selon certaines informations, les

dirigeants de ce parti ont arqué de

Fretilin pour légitimer leur action

L'opération de l'U.D.T. semble en

effet avoir pour but d'abattre son

rīval immēdiat — ainsi qu'en

témoigne l'ultimatum adressé à Lis-

bonne exigeant l'arrestation de tous

les membres du Fretilin. Elle a

d'ailleurs été exécutée au moment

où le chel du Fretilin, M. Ramos

Horta, se trouvait à Darwin, en Aus-

tralie. Celui-ci a déclaré : « Je pens

que la coup d'État de l'U.D.T. a pour origine la crainte de ses dirigeants

devant la lournure que prennent les

Les craintes de Djakarta

L'indonésie redoule également les

répercussions à Timor de la situation

à Lisbonne. Les autorités de Djakarta ont répeté à plusieurs reprises

qu'elles n'avaient aucune revendi-

cation sur Timor - notamment à la

suite d'informations publiées en

lévrier demier par le Sydney Herald.

laissant penser qu'elles préparaient

une opération militaire. Mais la récente campagne de presse de l'ar mée indonésienne dénonçant « la

terreur de gauche - qui régnerait

dans l'ile témoigne de l'inquiétude de Djakarta. Les Indonésiens ne sont

pas disposés à accepter la création

d'un petit Etat économiquement fai-

ble, qui pourrait en outre constituer

une base pour des éléments hostiles

au régime de M. Suharto. La pré-sence dans l'île de vingt mille Chi-

nois, qui contrôlent tout le commerce,

Selon certains observateurs dans

la capitale indonésienne, Djakarta

pourrait préférer annexer le terri-

toire portugais plutôt que de s'ex-

poser aux risques de subversion. La

réaction indonésienne aux derniers

événements de Timor est sympto-matique : M. Malik, ministre des

alfaires étrangères, a déciaré que son pays « protégera » la population

de Timor el celle-ci veul rejoindre

la République d'Indonésie.

inquiète aussi Djakarta.

événements au Portugal. .

menace d'un coup de larce du

rant qu'il convient de « trouver une issue démocratique et nationale pour sortir de l'impasse poli-tique ».

Le P.S. déclare d'autre part que

doit tirer la conclusion inc ble que la social-bureauc sert pas la démocratie.

conférence qui réunissalt des repré- de la population). l'U.D.T. aurait eu

sentants du gouvernement portugais de toute façon un rôle de premie

## LISBONNE: Les pressions s'accentuent

(Suite de la première page.) Les auteurs de cette motion, ajoute-t-elle, agissant à un moajoue-i-e. agrant a in mo-ment de grave crise politique, peuvent être soupconnés d'avoir a agi comme des conspirateurs cherchant au minimum à créer des difficultés cu processus récolutionnaire :

L'analyse du document Melo Antines suscite d'autres réac-tions. C'est airsi que d'Assemblée constituante où le parti socialiste constituante du le parti socialiste et le parti populaire démocratique disposent de la majorité a approuvé le texte signé par les neuf membres dissidents du Conseil de la révolution. Les députés du parti communiste et du Mouvement démocratique portugais (MDP, proche du P.C.P.) étaient absents au moment du vote.

Selon un communique du parti socialiste le general Otelo de Carvalho approuverait également le document Melo Antunes, se toute la soirée dans la ville, ont établi un cordon entre les deux groupes, qui échangeaient des slogans par-dessus leurs têtes.

A minuit seulement, tous les manifestants se sont dispersés,

continueront à nous soutenir. L' Après avoir fait l'éloge du major Melo Antunes — « une des figures les plus notables et les plus respectées des forces armées,

un réritable homme de gauche "
— le secrétaire général du parti
socialiste portugais a affirmé que

son document était en train de provoquer des adhésions partout

dans les garnisons du Portugal.

Le leader du parti socialiste
portugals a enfin réaffirmé que
« le départ cu général Gonçaites
comme la restitution du journal

Republica demeuraient un prédia-

ble pour les socialistes, comme la restitution de Radio-Renaissance pour les catholiques, à un déplo-cage de la situation au Portugal».

du major Melo Antunes et du general Vasco Gonçalves, sou-tenu par les communistes. Selon le journal A Capital, le général de Carvalho soutiendrait « une alternative de gauche » afin de « polariser différents courants révolutionnaires et d'autres plus modèrés dans une perspective d'unité ». Le général devait présider ce mercredi une importante réunion des états-majors des reunion des etals-majors des trois régions militaires. Un docu-ment élaboré par le Copcon et intitulé Autocritique révolution-naire et proposition de travail pour un programme oplitique serait prochainement discut dans les unités.

Dans le nord du pays, la tension demeure, mais l'on ne signale pas d'incidents graves ce mercredi Les obsèques d'un manifestant tué à Fafe au début de la semaine se sont déroulées dans le caime. Depuis le 13 juillet, une cin-quantaine de sièges du parti communiste portugais ou d'autres

partis et organisations de garche ont été attaqués dans le nord et le centre du Portugal Parmi les assaillants, cinq personnes ont été tuées ; une à Fafé, deux à Famalicao, une à Aveiro et enfin une à Viseu le mardi 12 août. Une centaine d'autres ont été blessées Ce bilan d'un mois de violences ce sans doute très provisoire.

Le P.C.P. de la région nom

affirme détenir les preuves de
l'existence d'une vaste a opération. réactionnaire et d'un complos contre-révolutionnaire » dirigé pa coarre-retuit billion de la ligit par des acitateurs appartenant à l'armée de libération du Portugal (ELP.) et recrutés parmi les anciens membres de la Légion portugaise et de la PIDE. De son côté, le Copcon a annoncé, dans un communiqué le mardi 12 solt, queux piusieurs «groupes de choe contre-révolutionnaires » opéraient actuellement sur le territoire por-

tugais. Ces groupes, composés de per-sonnes ayant appartenu à des partis politiques aujourd'hui dis-sous, sont, selon le Copcon, basés en Espagne. Leurs dirigeants seraient en relations étroites avec les responsables de certains par tis de droite.

Ioujours selon le Copcon, la stratègie de ces groupes consiste à multiplier les actions de sabotage pour créer un climat d'insé-curité. à provoquer, par la manipulation des masses », des actions de vandalisme et de terrorisme politique. Précisant que des opérations sont actuellement en cours pour démanteler ces groupes, le Copcon a indiqué que dix personnes sont actuellement

> Signataire du document Antunes

#### LE CAPITAINE SOUSA E CASTRO DÉNONCE LA « POLITIQUE SECTAIRE» DU PREMIER MINISTRE

Lisbonne (A.F.P.). - Le capitaine Sousa E Castro, l'un des neuf signataires du « document Melo Antunes », déclare, dans

La faute, selon lui, n'en revient pas aux a neuf », mais aux mem-bres de « l'autre courant pou-tique », qui, dit-il, « ont contribué à creer un nouveau climat d'intolerance, d'intimidation et d'infustice ». « Les officiers innocents arrètés le 11 mars dernier se-raient-ils encore en prison sans jugement si notre pays était en

Faisant allusion, sans le citer, au général Vasco Gonçalves, premier ministre, le capitaine Sousa E Castro déclare: « Comment qualifier l'aftitude d'un militaire qui, appartenant au Conseil de la révolution et à sa commission politique, cherche systématiquement à imposer ses thèses bien connues à l'assemblée générale du M.F.A. pour qu'elles y soient démagogiquement applaudies sant avoir été au préalable approuvées ou discutées par la commission politique du Conseil de la révolution ou au sein de ce dernier? »

INTERNATIONAL HEBALD TRIBUNE: Washington ve peut-être modifier sa politique.

PHILIPPE PONS.

une interview au journal A Ca-pital. qu'il n'y avait plus de dia-logue possible au sein du Consell de la révolution.

rugement si notre pays etat chi ce moment plus libre, plus tolè-rant et plus juste? a demande le capitaine Sousa E Castro. L'officier dénonce « le com-portement de militaires qui pro-fitent des places importantes m'ils occupant dans le MFA.

qu'ils occupent dans le MFA. pour se livrer à une prutique politique sectaire, objectivement partisane et contraire aux plu profondes aspirations, aux sen-timents et aux intérets du peuple portugais ».
Faisant allusion, sans le citer,

« Les perspectives sont si encourageantes [au Portugal] que
Washington a ruppelé son ambassadeur, Prank Carlucci, dans
l'intention, peut-être, de modifier
sa politique. Jusqu'ici, les EtatsUnis n'étaient pas intervenus
ouvertement et s'inquiétaient, en
pritré, de l'évolution de la situation. Mais si le vent tourne au
Portugal, si les communistes sont
stoppés, ce pays [l'Amérique] se
décidera vraisemblablement à
soutenir le régime d'une façon
ouverte et spectaculaire. » ouverte et spectaculaire. >

(JOSEPH KRAFT.)

SES RÉPERO LA C.F.D.T.

The transfer of the same same and the same of the same

sc. Lincopacité se

du salarani

# BONNE: Les pressions s'accentuent

eura de cette motion. grave crise politique, tre supponnés d'avoir aux des conspirateurs au minimum à créer illes as processes réco-

night in the second

du document Melo suscite d'aures rinc-z ainsi que d'Assemblée de on le parti-socialiste populaire democratique de la majorité a apde la majorit à ap-terte signé par les neuf dissidents du Conseil de tion. Les députés du muniste et du Mouve-noratique por t 2 g à 1 s roche du P.C.P.) étaient st moment du vote. n communique du porti le genéral Otelo de seprouverait également ent Melo Antunes, se ce défenseur de la lege-lutionnaire contre les

#### Le P.C.P. l'ouverture

made et containen cu'as rout à nous soutents. portuguis à affirme que ument était en troin de er des adhésions partout on de Rader-Henstein in situation au Portugue

# mocratie

و الوينسون

to the desired by

Total de la State de PROPERTY AND USE OF STREET C de mile der if State ein te MACONES MITTER SAME 

de considera mas tel com Deserts

du major Melo Graduent
general ASCO Contact
general ASCO Contact
tena par les contagnade
le l'arraine Sourcestant
de Carraine Sourcestant
c polanser Carraine de
révolution sourcestant de
d'antité de Carraine de
sider ce mercer de la carraine
trois régions militaire de
intitule Ascontact de
pour in Servicia d'arraine
pour in Servicia d'arraine
pour in Servicia d'arraine
general programme de
dans les pours d'arraine
d'arraines des pours d'arraines
pour in Servicia d'arraines
pour in Servicia d'arraines
d'arraines de programme d'arraines les pours d'arraines
d'arraines les pours d'arraines d'arraines les pours d'arraines d'arraines d'arraines des

dans les mans.

Dans le nord de Partie de demeure, mais los te dest de la distribute d'incidents structure de la constitue de Partie de la constitue de la const Depuis to the control of the control illégales du directoire : es: fait que le point de commandant du Copcon Légale distance des amis tuees une a victorial for tuees une a victorial de la contraction de la contraction

centuine of Ce build in a set and the century of th Temperature to the second elo Antunes — e une des les plus notables et les nectées des forces armées, able homme de gambé » ELP crétaire genéral du part ancieni ni s gamisons du Portugal ador du parti seculiate à a enfin reafficate que art da grarral Gonzales a restautor du compares a demensions on prociscultularum a un delic-

# urequeratie

Brown sales from their THE PROPERTY OF LAND PROPERTY. COLUMN TO SERVICE STATES OF THE SERVICE STAT e minimitet im et angecampate as a fator of the bill

स्य स्टब्स्ट्रांस्ट्रान्ड क्ष्यन द्वारान्त्रीयन् in commence who controlled the light of the or is exclusive constitute. THE RESIDENCE THE PARTY OF

HE CAPITAL SECTION OF

🚉 🗵 train (il transcolor) personal artists on a series of the series o 2 (**2013年19** ) the same and an even of 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - NOW MENTERS IN CASE OF THE PERSON OF THE PER

Property de la Contraction de ne fellentien at the 1 am CALCULATE SECRETARY AND THE SE MANUAL CO. FORCE S. S. S. S. Se Worker & Carpin, on Alexander Canada a decisión de a como de la Company of Francisco Color Color of Street n on and the second of the sec

#### eraintet de Djakaria

CONTRACTOR STATES AND A STATE OF THE STATE O HONE LOT BY THE 215 OF THE 22 chapte a planta common · 南京 李明明 -- "我这一次说。" demile the te Section er parter de della person appearance, manager, films to compagne as presse (< SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE PER FIGURE S. ACRES (\$ 7.55.) THE REPORT OF THE PARTY OF THE The Control of the Co

CAN PROPERTY CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P THE MANAGEMENT OF THE PARTY OF F-10022 portings & The second secon BOUNDES OF THE ST. AND THE Mr. STATEMENT & STATEMENT OF STREET Marie - prosper - 12 The of the Control of Market datas

PHILIPPE FORE

# ET SES RÉPERCUSSIONS EN FRANCE

#### LA C.F.D.T. :

#### L'heure n'est pas au sectarisme

cronait à jamais révolues.

La CFD.T. appelle les tra-raileurs et le peuple portugais à tout jaire pour slopper la dégra-dation de la situation et à servir la démocratic. Il n'y a pas de révolution democratique sans par-

licipation consciente du peuple et

nonce atéc la plus grande fermeté [un] processus qui cherche a faire retomber le Portugal dans la mit faciste. Elle condamne les oppeis émanant des forces qui cont soutenu le fascisme pendant un demi-stècle et qui, sous contret d'anticommunisme, veulen cont simplemen. ont soutement of qui, sous conrert d'anticommunisme, veulent
tout simplement empècher la
construction du socialisme. Elle
réprouve les gens d'Egisse qui se
lancent dans une nouvelle croiende el rèrent d'employer les
du parti communiste portugals.
Aujourd'hui que le rapport des
Aujourd'hui que le rapport des Au parti communiste portugais.
Aujourd'hui que le rapport des
jorces au Portugal s'est modifié,
ve sont les communistes qui sont
visés, et aree une grande riolence.
La C.F.D.T. appelle ses organisations et ses militants à informer la grandent les tensibles. mer largement les travailleurs mer targement les travautents français sur les enjeux des évé-nements uctuels au Portugat. Elle les appelle à populariser la conception C.F.D.T. des libertes dans une phase révolutionnaire et à manifester sur cette base leur solidantifester sur cette base leur solidantife une transitions poetre respect de son opinion, sans union du peuple, sans contrôle des orga-nes dirigeants, sans un large debat public permettant de sur-monter les divergences entre les solidar organisations politiques ou syndi-quis. » solidarité aux travailleurs portu

dans le cadre pluraliste des sys-tèmes démocratiques curopeens, » Soulignant que c'est « à juste

tilre » que « les travailleurs por-

dépendance syndicale ». Force ouvrière ajoute : « Dans les circonstances pré-

senies, nous ne saurions suivre ceux qui, par leurs attitudes, ont proroque la situation qu'ils dé-

» Aux colés des democrates, des

socialistes et des sundicalistes

portugais, la confedération Force ouvrière se déclare vigilante pour

qu'en aucun cas des forces réac-tionnaires mettent à profit l'inca-pacité politique de militaires oventuristes et les difficultés éco-

nomiques actuelles pour mettre en échec l'acquis de la libération du 25 avril 1974. »

noncent aujourd'hui.

tugais condamnent tout monopole

#### F.O. : L'incapacité politique de militaires aventuristes

Force ouvriere estime que confedération ouvriere, il est « l'arenir de la démocratie et du syndicalisme au Portugal demeure absolument fonde sur la reconpression du suffrage universel. synductisme au rortugal aemeure absolument fondé sur la recou-naissance et l'exercice des liberlés publiques, liberlés individuelles et collectives sen particulier, liberlé syndicale et liberlé de l'infor-

C'est pourquoi, affirme la et contrôle politique ou militaire

— telle « l'unicité » syndicale —

et aspirent à la tiendicale » Enrea LA C.G.T. : Les travailleurs s'opposeront au rétablisse-

Dans un « appel pour la liberté des travailleurs et du peuple por-tugais », publié le mardi 12 août, la C.G.T. déclare :

ment du fascisme.

« La jeune democratie portuencouragés et fanalisés par les pures milieux réactionnaires du Portugal et des autres pays d'Europe occidentale, ont entrepris de plonger le pays dans un bain de

sang.
b Le capitalisme et l'imperia lisme au Portugal, en Europe oc cidentale et ailleurs se révulsent à l'idée oue, sous la pression des forces populaires unies, la democratic, les réformes économiques progressisies javorables aux ira-vailleurs puissent triompher au Portugal ils sont décides à s'y opposer, même au prix de l'exter-mination des meilleurs fils du peuple portugais. »

#### MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE : Inquietude et espoir.

Le Mouvement des radicaux de cauche, en annonçant qu'il a décidé d'accepter la demande de rencontre entre les trois partis signataires du programme commun, formulée par le parti communiste, « rappelle qu'il a exprime a plusieurs terrises con inquié. a plusieurs teprises son inquié tude derant le développement de la situation d'ensemble au Portugal et son espoir de voir s'ins-taurer une véritable démocratie où soient respectés le suffrage universel, la liberté d'expression et la pluralité des formations politiques. Il est prêt à apporter sa contribution, en commun avec ses partenatres de la gauche, a qui trait dans ce sens ».

LA CROIX : réprobation.

« Dans ce climat de tension où la moindre imprudence peut déclencher un conflit général, la parole de Mgr da Silva vient de retentir comme une invitation a

la guerre civile (...).

» Comment un évêque en est-il arrivé à prononcer un tel dis-cours? Où s'arrêtera maintenant la violence ainst déchainée? En tant que chrétiens et en tant qu'hommes qui réfléchissons aux conséquences de nos actes, nous ne pouvons qu'exprimer notre réprobation à l'égard de propos qui jont grandir la haine et

sement la mort (...).

» L'Eglise du Portugal ni dans sa hiérarchie, malgré les propos de Mgr da Silva, ni dans ses jidèles, n'est pas responsable de l'échec de la révolution. Il est trop jacile de trouver dans l'Eglise en général un bouc émissaire à cause de l'imprudence d'un de ses

pasteurs (...).

» Aujourd'hui, le parti communiste français accuse l'Eglise de saboter la revolution et de rou-loir faire renaître le fascisme. Il faudrait plutôt qu'il s'interroge avec lucidité sur la valeur de ses analyses et de ses methodes. La legitimité révolutionnaire n'a le git i mit è revolutionnaire n'a aucun droit devant la légitimité démocratique. Le parti communiste portugais avait cru pouvoir marcher à l'ombre du M.F.A. tout en le poussant. Le M.F.A. éclatant en fractions diverses, le parti communiste reste seul face à tous les ennemis qu'il s'est fait en voulant détourner la révolution à son lant détourner la révolution à son profit exclusif. Qui seme le vent récolte la tempéte. Ce n'est pas pour autant que nous approurons les propos de Mgr da Silva. »

(JEAN POTIN.)

T L fallait aider le Portugal, Quand on y revient après un an d'absence, on ne paut qu'être saisi devant la dégradation générale de l'almosphère politique et de la situation économique, mais surfout l'angoisse des Portugais.

mefiance et les disputes éclataient pour la première tois, avec la chuté du gouvernement Palma Carlos. Tout ce que l'on voil autourd'hul à Lisbonne était en germe dans les premières bévues de Spinola, le gauchisme verboux de certains militaires, l'inexpérience des jeunes partis politiques l'accaparement des grands moyens d'information par les communistes, la baisse de la production, la raréfaction des touristes étrangers. Du moins la confiance des masses restait-elle acquise à ce Mouvement des forces armées qui avait libéré un peuple comme par miracle, un peuple saisi soudain d'une joie énorme et. surlout d'un espoir sans précèdent.

Pour l'observateur attentif - jour-

naliste, homme politique, économiste. — les signes inquiétants ne manquaient certes pas, mais on pouvait espérer qu'après l'inévitable période délicate d'adaptation à la nécessité de concevoir et forger une démocratie portugaise. période où l'évenement essentiel serail l'élection d'une assemblée constituante, où un régime pluraliste serait progressivement mis en place les libéraleurs, c'est-à-dire l'armée, avec le concours des forces politiques représentatives. Dans cette perspective, tout le monde comprenait par avance - comme on l'avait vu, par exemple, en France à la libération - l'exclusion systématique de toute tendance plus ou moins liée aux précédents maîtres du pays, tout le monde s'attendait à un parlage du pouvoir entre le M.F.A. et les courants non compromis avec Salazar et Caetano : les communistes, les socialistes et sociaux-démocrales, les démocraleschrétiens et ceux des « libéraux »

POINT DE VUE

# Une lourde erreur

par JEAN-MARIE DAILLET (\*)

nables de fascisme camouflé et acceptaient de coopérer à des réformes de structure protondes. Et c'est justement dans cette perspec-En juillet 1974, il est vral, les tive que s'orientait, dos le départ,

difficultés étalent déjà graves, et la le Mouvement des forces armées. La meilleure preuve en réside non pas tant dans les textes, qui sont pourtant bien clairs, que dans le comportement international des premiers gouvernements provisoires. en Europe et singulièrement dans les pays de la Communauté européenne. L'objectif déclaré des nouveaux dirigeants portugais était de reconvertir le Portugal, après décolonisation externe et interne, en nation européenne, au sens plein du mot. Dans le court terme, les frais de réadaptation, de soutien, puis de modernisation de l'économie apparaissaient comme devant être considérables, et il est significatif qu'en dépit de la crise du pétrole, ce soit aux pays de la C.E.E. que Lisbonne se soit adressé pour demander une aide économique, plutôt qu'aux Etats-Unis. dont l'attitude était d'ailleurs si réservée que l'on pouvait craindre de leur part des interventions de type < chilien »,

> Que diable les Neuf, ou quelques uns d'entre eux, n'ont-ils prêté plus tôt à la démocratie portugaise naissante les concours financiers dont elle avait besoin I II y a eu au moins trois occasions manquées : un geste de solidarité un tant soit peu substantiel aurait dû être falt Irès tôt, dans les premiers jours qui sulvirent le 25 avril 1974; on pouvait encore agir efficacement avant la fin de l'année, et en tout cas avant les élections à la Constituante; enfin, pulsque celle-ci avait été élue dans des conditions de très larges libertés, et avait envoyé sièger une majorité remarquable (82 % des voix) de socialistes, sociaux - démocrates et

qui, à la lois, n'étaient pas soupçon- centristes pro-européens. Il était encore possible, et assurèment sou-haitable, de marquer aussitôt la symeuropéenne à l'égard d'un tel succès. Avoir attendu quinze mois, alors que, de toute évidence, la situation économique et politique du Portugal se dégradait, pour finalement déclarer que l'on ne veut rien faire est une lourde erreur politique.

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir été avent ! M. Soares, et bien d'autres personnalités pordémarches auprès des gouvernements européens et des institutions européennes. Tout s'est passé comme si, dans les capitales, on avait voulu ignorer les appels d'une démocratie naissante sous prétexte qu'elle n'avait pas fait ses preuves - et sans le lui permettre en lui en prétant les moyens. Résultat : la probabilité à terme. sinon à court terme, pour l'économie portugaise, est catastrophique, et la situation politique est caractérisée par l'absence de tout pouvoir organisé contrôlant l'ensemble du pays, avec tous les dangers que cela implique.

Le confortable « bas de laine de Salazar et de Caetano - accumulé au détriment des Portugais, sera bientôt épuisé. Il laudra bien, alors, trouver de quoi payer les impor-tations de vivres. Or, à l'heure actuelle, le triumvirat n'a pas de plan de redressement économique, et son crédit politique national et international est nul, de même que celul du cinquième gouverne provisoire dont tout le monde sait bien qu'il est « ultra-minoritaire » dans le pays.

Quel aveu que ce titre à la « une » de l'hebdomadaire Vida Mundiel. pourtant très conformiste, sous les photos des généraux Costa Gomes, Vasco Gonçaives et Otelo Sergiva de Carvalho : - Enlin un pouvoir ? - I Decus, amers, hostiles comme l'As-

M. LECANUET : C'est le P.C.P.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice et président du Centre démocrate, a déclaré, mardi 12 août, sur les antennes du Portugal démon-traient le caractère « peu consi-

traient le caractère « peu conci-liable » d'une alliance entre socia-listes et communistes. « On assiste, a-t-il affirmé, à la volonté du peuple portugais de dégager une majorité nouvelle socialiste et com-

triste, c'est-à-dire de créer une véritable social-démocratie.»

M. Lecannet a ensuite estime

M. Lecanuet a ensuite estime que, « sans faire de para llèle absolu entre le Portugal et la France », les mêm es enseignements pouvaient être tirés, à savoir que « la France ne peut être dominée par une coalition socialo - communiste dans le respect des libertés ». « Partout où les comunistes sont venus au pouvoir, a-t-il poursuivi, ils ont réduit les libertés. »

Le garde des sceaux a enfin «réprouvé» les actes de violence dont sont victimes les commu-nistes portugais, tout en faisant remarquer que c'est le parti com-muniste portugais qui a «créé la

violence en rejusant la démocra-tie, les élections ».

tie, les élections ».

L'Humanilé, dans un encadré publié mercredi 13 août, rapporte en les commentant les déclarations du président du Centre démocrate: « Pour M. Lecanuet, tout le mal vient des communistes. Au Portugal, Pariout. Et voilà pourquoi il ne peut pas croire qu'ici, dit-il, il en ira autrement (...). Ah! si les bûchers anticommunistes du Portugal pouvaient délivrer M. Lecanuet de ses démons! »

qui a créé la violence.

semblée qui les represente à ceux qui, quoiqu'ils manquent d'expérience politique ou parce que, justement, un peu de marxisme hâtivement avalé leur en tient lieu. prétendent les conduire à un « socialisme - autoritaire sinon totalitaire. les Portugais sont à la recherche d'un pouvoir stable, et la tentation grandit chez certains, ot assurément dans la masse, sinon d'évoquer la - sécurité - d'un passé récent, du fort .. Le coup d'Etat militaire, de droite ou de gauche, préviendra-l-il une vague de désordres qui pourraient dégénèrer ? Délà, des violences ont éclaté.

Il faut aider le Partugal. Et puisqu'on n'a pas su, ou pas voulu, dans la Communauté européenne lui apporter en temps utile ce - plan Marshall européen - qui aurait, par la mise en œuvre de projets concrets de développement, permis au M.F.A. de s'épanouir dans sa vocation première qui était de libérer le Portugal de la misère après l'avoir libéré de la dictature : puisque, aujourd'hui, aucun redressement économique n'est plus possible au Portugal sans la formation d'un gouvernement d'union nationale représentatif, sur la base des élecgouvernements de la Communauté européenne doivent prendre des initiatives politiques afin de contriéviter à ce peuple les deux malheurs qui le quettent : la guerre civile et un régime totalitaire - de droite - ou - de gauche -.

Le nouveau gouvernement Vasco Gonçalves ne peu agir au nom du peuple portugais, et il n'est pas fait pour durer. Or II y a une légitimité démocratique portugaisa, celle de l'Assemblée constituente. C'est avec la représentation nationale du peuple portugais qu'il faut donc dialoguer. Il ne manque pas, parmi ces députés dont la moyenne d'âge est remarquablement jeune, de gens de grande valeur : economistes, juristes, administrateurs, syndicalistes, militaires, et qui sont parfaitement capables de créer un socialisme à la portugaise. c'est-à-dire respectueux des libertés personnelles et collectives sans lesquelles il n'est, au Portugal comme ailleurs en Europe et dans le monde. guère possible de réformer une société en profondeur sans l'écraser.

C'est en ce sens que lutient les socialistes Soares et Salgado Zenha, les sociaux-démocrates du P.P.D. Emidio Guerriero, Sa Cerneiro, Alfredo de Sousa, Pinto Balsemao, Rebelo de Sousa, ainsi que le C.D.S.. préside par Freitas do Amaral.

Aussi bien tous avaient-ils signé. au nom de leurs partis respectifs, le pacte liant le Mouvement des forces armées et le peuple portugais, pacte qui dispose expressement que la nouvelle Constitution du Portugal doit ouvrir « une voie originale pour un socialisme portugais ». Quand Soares, dans sa récente lettre au président de la République Costa Gomes, dénonce - un certain type de capita-tisme d'Etat -, quand le député P.P.D. Furiado Fernandes déclare, devant la Constituante : « On assiste au Portugal à une tentative de transformation d'un capitalisme privé en capitalisme d'Etat. Les travailleurs constatent, avec un sentiment de trustration, qu'ils ont simplement changé de patron - : quand Freitas do Amaral, au cours d'une émission télévisée qui fit sensation, rejette la copie servile du vieux socialisme implanté par la force et réclame - l'imagination au pouvoir -, leur accord profond est évident, de même que leur fidélité au pacte, ce pacte rédice par le commandant Melo Antunes, aujourd'hui écarté du pouvoir par des hommes tels que Vasco Gonçalves el Ramiro Correia, pour qui le socialisme, c'est la - démocratie populaire » modèle Allemagne de l'Est. Honorie ou U.R.S.S. (voir la déclaration fort explicite de la « commission de dynamisation » du M.F.A., publiée par l'Expresso,

en date du 7 juin 1975). . Aider le Portugal, aujourd'hui, c'est soutenir tous ceux qui refusent à la fois le retour du fascisme — le genéral Galvao de Meio, deputé C.D.S., nous a déclaré qu'il était prêt à prendre les armes aux côtés des communistes, plutôt que de revoir le regime Caetano - et l'avenement d'un « socialisme musclé » fort peu sociatiste et très militaire. C'est aussi tenter de convaincre le président de la République, le général Costa Gomes, qui semble hésiter, qu'il doit s'appuyer sur ces éléments, dits à tort - modérès -, alors qu'ils ont voulu le coup d'état du 25 avril, et qu'ils ne sont pas modérément démocrates.

Il n'y a pas d'autre issue raisonnable pour le Portugal, pas d'autre comportement possible pour l'Europe.

(\*) Député de la Manche, vice-président du Centre démocrate, membre suppléant du bureau poli-tique de la Pédération des réfor-mateurs, M. Daillet rentre du Portu-



(Dessin de PLANTU.)

#### PARIS: P.S. et P.C. s'opposent

(Suite de la première page.)

Ces exigences, M. Mitterrand les reprend à son tour dans la lettre qu'il a fait tenir à M. Roland Leroy. Il y rappelle que son parti a dénoncé, des le début, les agressions contre le P.C.P. et réltère cette condamnation. Toutefois, il souligne les erreurs des communistes portugals et souhaite qu'elles soient appréciées sans completies et appréciées complaisance, alors que le P.C.F. impute au parti de M. Mario Soares la responsabilité de la campagne anticommuniste. M. Mitterrand en carrella current de la campagne anticommuniste. terrand en appelle au respect des règles élémentaires de la démo-cratie et met aussi en cause le

#### LA FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE : Se débarrasser du salazarisme

La Fédération syndicale mon-diale déclare qu'elle « n'a pas admis et ne peut admettre qu'une idéologie, quelle qu'elle soit, puisse servir à la renaissance d'un régime servir a la renaissance à un regime aussi ejfroyable que le fascisme et appuie de toules ses forces l'union de ceux qui, au Portugal, se groupent et se grouperont tou-jours plus nombreux pour jaire face aux graves menaces qui pesent sur les jeunes liberiès acquises, ceux qui ve groupent pour débar-rasser à jamais le peuple portu-gas de son ennemt le plus hideux; le salazarisme et sejforcent de construire une nouvelle démocra-tie politique et économique. Elle réaffirme sa solidarité aux trarailleurs portugais et à leur orga-nisation, l'intersyndicele. Elle appelle tous les démocrates du monde à soutenir la jeune révolution portugaise contre les forces qui veulent la detruire. "

M.F.A., qui n'a pas su tirer la leçon des élections. Aussi préconise-t-il le retour à la primauté des organisations structurées et responsables et la constitution d'un gouvernement d'unité. Le pre mier secrétaire du P.S. se déciser prêt à accepte une se se déciser prêt à accepte une se se

déclare prêt à accepter une cam-pagne de soutien au peuple por-tugals « dans sa Intle contre tou-tes les formes d'exploitation », à condition que l'on s'accorde sur des principes clairs et que l'on points d'accord. n'en démorde pas. Les communistes français ne ANI

omposée de MM. Gilbert Hercet, membre de la direction politique nationale, et Victor Leduc, membre du secrétariat national, a été reçue mardi 12 août au siège du P.C. A l'issue de l'entretten, au cours duquel les deux partis ont décidé de rester en contact pour développer une accontact pour développer une action commune contre a le déchai-nement de la réaction sassiste nement de la reaction Jasciste au Portugal », le bureau national du P.S.U., qui s'est également adressé à la direction du P.S. et du mouvement des radicaux de gauche, a publié une déclara-tion qui affirme notamment : « La solidarité avec la classe ouvrière et le peuple portugais en butte à l'offensire de la contre-révolution doit s'exprimer avec vigueur. Tout succès de la réaction au Portugal serail une défaite pour l'ensemble des forces démocratiques et socialistes en

● Une pétition contre « l'offen-sire fasciste » au Portugal a été lancée le 12 août. Une centaine de personnalités l'ont déjà signée, parmi lesquelles le Père Maurice Barth, les écrivains Vercors et Robert Merle, le peintre Kijno, Convrer, Montagon directeur de Georges Montaron directeur de Témoignage chrétien, ainsi que de

pouvaient accepter une analyse de la situation si éloignée de la leur. Le fait que M. Mitterrand alt. avec d'autres personnalités, dont M. Edmond Maire, pris fait et cause pour M. Jean Daniel dans le différend qui oppose celui-ci au P.C.F. — toujours sur cans le d'illerend qui oppose celui-ci au P.C.F. — toujours sur le Portugal — n'arrange rien. Dans ces conditions, le rendez-vous du 13 août risquait de révê-ler plus de divergences que de

ANDRÉ LAURENS.

nombreux membres sympathisants du P.C.F. (S'adresser à Mme Mi-chèle Bertrand « le Clos de Pacy », 94370 Sucy-en-Brie.) • Le bureau national du Mou-

vement de la jeunesse communiste s'adresse à tous les jeunes de France « pour que la nuit fasciste ne s'abatte pas à nouveau sur le Portugal ». Le M.J.C.F., solidaire des communistes et des démocrates portugais, appelle ses orga-nisations et ses militants à agir sans tarder pour que s'exprime sous toutes les formes « la déter-mination de la jeunesse de France

● Le Front national (que préside M. Jean-Marie Le Pen) déclare dans un communique : déclare dans un communiqué :

« Ecrasés aux élection s, lès communistes portugais, menacés par une puissante réaction populaire, s'appuyant sur les chars et les canons, comme à Berlin, à Prague, à Budapest, à Saigon, veulent imposer la révolution par la force à l'ensemble du peuple portugais, socialistes compris. Ils jeraient de même en France, si la vossibilité leur en élait laissée. la possibilité leur en était laissée. (...) Toutes les formations anticommunistes doirent se rencontrer pour déterminer les formes

que doit revêtir une campagne nationale d'information sur les dangers que font courir à nos libertées les menées communistes et, ainsi, se préparer à leur faire

M. Georg Kahn-Ackermann, secrétaire général du Conseil de l'Europe, a déclare à Strasbourg que l'organisation ferait tout pour

 Un plan d'évacuation des e Un plan d'évacuation des ressortissants suèdois se trouvant au Portugal a été mis au point par l'ambassade de Suède à Lisbonne au cas où la situation s'aggraverait. Un porte-parole a précisé qu'aucun danger ne semble exister pour le moment. Les agences de voyages suèdoises organisant des voyages au Portugal n'ont pas constaté jusqu'à présent de fléchissement du mouvement touristique vers ce pays.

coutenir les partis démocratiques du Portugal. Il a estimé qu'a il était encore impossible de prérour quel ty pe de gouvernement se donnerait le Portugal 2 et que, dans cette attente, « il conrenait de courenir l'étale humanitaire. de poursuivre l'aide humanitaire à ce pays ». Au cas où un pouvoir militaire écarterait les éléments démocratiques ou réduirait l'auto-rité du nouveau Parlement, « la situation serait reconsidérée »,

touristique vers ce pays.

#### LA SITUATION AUX AÇORES

## Entre le rêve américain et la peur des « rouges » Le comportement des Soviétiques au Spitzbera

Le siège du Mouvement de Ponta-Delgada, aux Açores, a été soccagé par des mani-festants qui ont également attaqué deux militants de ce mouvement, annonce un communiqué du MES, le mardi 12 août à Lisbonne. « A Ponta-Delgada la situation politique se dégrade de plus en plus et les forces contre-révolutionnaires transformées en des mouvements séparatistes font leur chemin lentement mais surement », ajoute le commu-

Angra-do-Heroismo. — La base américaine de Laies donne à la vie économique de l'ile de Terceira une autres îles des Acores. «Là bas (sur le continent), ils n'aiment pas les Americains. Nous, si. lis tont vivre eaucoup de gens et presque chaque famille ici a des parents émigrés aux Etats-Unis ou au Canada. - Ces nts dont la coupe désuète

De notre envoyé spécial ricains ne se sont jamais mêlés aux habitants, et il n'y a pratiquement pas eu d'incidents.

celle-ci parficipe pour 10 millions de dollars environ par an à l'économie ne vont pas à l'Etat, mais à des anciétés privées, propriétaires d'installations portuaires, par exemple Les Américains ont d'autre part un programme intitulé « People to people - de 30 000 dollars par an (prélevé eur le budget de l'armée de l'air) qui 'consiste en une alde l'amélioration de l'élevage et des productions céréalières.

stationnes à Lales, assistés de trols cents civils américains. La population deux mille cent trente-cinq « dépendants », c'est-à-dire les familles. La trafic aérien représente environ cinq nts d'avions par mois, vois militaires et vois civils portu-



ne dolt pourtant pas attirer la clientèle américaine, sont presque un leit-

Terceira —

pose sur ce pragmatisme et sur une vision idéalisée des Etats-Unis. A quelque quatre heures d'avion, l'Amérique est un mythe entretenu par des générations d'émigrés (1) : le consulat américain à Ponta-Delgada recoit quatre cents demandes de visa d'immigration par mols. L'immense base déplolement d'appareils, ses réservoirs géants, et ses antennes mystérisuses. Les résidents américalns suscitent une intense curlosité, toujours insatisfaits. On ne plaint à Angra que «les Américains ne viennent pas souvent de ce côté-ci de l'ile », mais cela explique peutêtre pourquoi la base est parfaitement tolérée par la population depuis sa création en 1943. A peu près invi-

gais (qui utilisent le même aérodrome) confordus. Les relations entre la base américaine et l'armée portusemble pas avoir cherché à exercer un contrôle depuis le 25 avril. Portugais et Américains n'ont aucune activité commune, nous a-t-on dit, dans les domaines tactiques et stratégiques. Ils collaborent seulement pour les prévisions météorologiques. Les bases étrangères aux Açores, que ce soit Lajes ou la base française de l'île de Flores, où sept paya de l'OTAN exploitent un centre de surveillance sous-marine, comprenant notamment des conars de détection à longue portée, pourraient-elles devenir un aspect important du problème de l'indépendance de l'archipel? Les indépendantistes (le Monde du 6-7 août 1975) sou-

haltent leur maintien, en échange

d'un substantiel loyer. La population

en général ne s'en préoccupe quère.

### La présence des États-Unis

Le dernier accord signé entre les Elats-Unis et le Portugal concernant la base de Lajes Il expiralt le 3 février 1974 et n'a pas été renouvelé. La présence américaine aux Acores est une conséquence de la bataille de l'Atlantique pendant la dernière guerre mondiele. Pour une bonne partie l'Atlantique nord pouvait alors être aurveillé par les Aillés à partir de bases en Islande et en Grande-Bretagne, mais II restait une < zone aveugle > au milieu de l'océan. En 1943, le gouverne-ment de Londres obtint de Lisbonne le droit d'installer des bases dans les îles de Sao Miguel et Terceira, ainsi qu'un séroport dans l'ile de Santa-Maria. Les Américains étaient autorisés, l'année suivante, à gérer cet séroport. Désireux de préserver sa neutralité, le couvernement portugais justilia son acceptation par la nécessité de taciliter le trajet des lorces alliées allant combattre dans le Pacifique les Japonais, qui occupaient les possessions portugelses de Timor et des Indes. A le fin des hostilit Etats - Unis et la Grande-Bretagne rétrocédèrent au Portugal la contrôle opérationnel des bases des Açores, se réservant un droit de pessage pour leurs avions militaires et le droit d'y faire stationner le personnel nécessaire. Ce droit lut recondult jusqu'en avril 1949.

du traité de l'Atlantique nord. le Portugal devint un aillé des Etats-Unis, La traité de défense signé en septembre 1951, stipula que les bases relèveraient de l'OTAN en temps de guerre et que l'armée américaine pourrait y atationner, en temps de paix, lusqu'en septembre 1956, Reconduit Jusqu'en 1962, cet accord souleva alors des objections au Congrès américain, à cause de la politique portugaise en Alrique. En l'absence d'une nouvelle aignature, la présence américaine ne tut autorisée que « de tacto ». Les négociations reprirent en février 1969, et aboutirent à un échange de nement des forces américaines à Lejes jusqu'en 1974. Les Etats-Unis s'engagealent à préter au Portugal un navire océanographique, à verser un million de dollars pour divers programmes d'éducation, à tournir pour 5 millions de dollars de matériel militaire et à taci-liter l'obtention par la Portugal de crédits de l'Export-import Bank. Les projets de développement que la banque aurait pu financer avaient été évalués alors à 400 millions de dollars. Aucun loyer direct pour l'usage de la base n'était prévu. Depuis avril 1974, des négociations discrètes et difficiles se sont poursuivies entre le nouveau gouvernement de Lisbonne et les Etats-Unis. Les nouveaux dirigeants portugais souhaitent limiter les evantages accordés

al ce n'est pour des raisons indi luelle est fondamentalement pour les Açoréens une « histoire de famille » qui oppose les Portugais des îles à ceux du continent Le parti de M. Cunhal est sans doute le premier agent indépendantiste ; la peur de voir un gouvernement « rouge » s'installer au Portugal trouble suffisamment les Açoréens pour qu'ils abandonnent une certaine passivité tradi tionnelle et révent de voir l'archipel - prendre le large ». Mais on a l'im-pression qu'il faudrait que la situation sur le continent s'aggrave encore et tourne au chaos et à la guerre civile pour que la situation soit irréversible. Cependant, l'incendie de la rmanence du M.D.P. (Mouvement démocratique portugais, proche du P.C.), à Ponta-Delgada, le mardi août, sulvi d'une riposte du P.C. - l'incendie d'une chapelle près d'Anora-do-Heroismo --- montrent les risques que pourrait entraîner une

Le gouvernement portugais et celui des Etats-Unis ont certainement anatysé le problème sous l'angle strategique. Officiellement les Américains ne se mêlent pas de la situation politique dans les tles ; un de leurs représentants nous a d'ailleurs fait remarquer qu'ils étaient « beaucoup trop exposés et visibles - aux Acores pour chercher à donner prise à des accusations d'intervention qui de toule façon, seront lancées. Le fait est que le F.L.A. (Front de libération des Açores) accomplit de son propre chef une táche qui pourrait incomber autrement aux • honorables correspondants - de la C.I.A. S'il obtient l'indépendance de l'archipel, cela coûtera un peu plus cher à Washington, et c'est à peu près tout Si les Açores restent portugaises cela ne veut pas dire pour autant que la base de Lajes sera termés. M. Cunhal a fait remarquer à son propos que Cuba vivalt très bien depuis seize ans avec une base américaine à Guantanamo.

#### ALAIN-MARIE CARRON.

(1) Les estimations concernant le nombre d'Acoréans émigrés sont très variables. Selon des chiffres, peut-étre un peu exagérés, fournis par des émigrés résidant aux Etats-Unis, entre 500 000 et 1 million d'émigrés açoréens vivent aux Etats-Unis, epécialement dans les Etats du Massachusetts, de Ehode-Island, de Nevads, de Californie et d'Hawal. Environ 400 000 habitent aux Canada. 15 000 aux Bermudes, 200 000 au Brèsil, tandis qu'environ 50 000 Açoréens sont répartis entre le Vene-réens sont répartis entre le Vene-suels. l'Argantine et Curação. Près de 5000 d'entre eux vivent au Por-tugal et quelques milliers en Angola. Une petite colonie açoréenne existe aussi en Nouvelle-Zélande.

police militaire grecque. Le colonel Minis, héros de la seconde guerre mondiale, officier de l'ordre de l'Empire britannique, blessé à El-Alamein en 1942, avait été arrêté pour sa participation à dix-neuf attentats à la bombe commis à Athènes. Un de ces

la visita en Grèce de M. Jean de Lipkowski, secrétaire d'Etat français aux affaires étrangères, en ianvier 1972. Le colonel Minis avait élé condamné par le tribunal militaire d'exception, le 20 février 1973,

Le colonel Minis a affirmé avoir été l'un des rares prisonniers interrogé personnellement par le colonel loannidis, chef de la police militaire. Celui-ci lui aurait déclaré : - Pour nous, le facteur humain est négligeable. Nous vous mettront dans un état tel que certains de vos organes deviendront inutiles el votre épouse elle-même nel Minis a cependant demandé la ciémence du tribunal pour les soldats tortionnaires - qui avaient subi

L'autre procès, celui des responsables du coup d'Etat militaire du 21 avril 1967, qui se poursuit devant la cour criminelle, pourrait se ter-miner plus rapidement que prèvu. En effet, dix-huit des accusés, parmi lesqueis M. Georges Papadopoulos, ancien président de la République ;

# suscite des inquiétudes à Oslo

Oslo. ~ Le cinquantenaire de l'établissement de la souveraineté norvegienne sur les iles du Spitzberg va être célébré les 14 et nete norvegienne sur les 185 du Spitzberg va être celébré les 14 et 15 août avec un certain éclat. En invitant les ambassadeurs des trente-neuf pays signataires du traité de 1920 à passer une journée dans la ville de Longyearbyen, le centre administratif des îles, le gouvernement norvégien cherche à attirer l'attention de leurs pays sur une région qui falt partie intégrante du territoire norvégien deouis 1925, mais aux restle intégrante du territoire nor-végien depuis 1925, mais aux res-sources naturelles de laquelle ont

libre accès les pays cosignataires.

Jusqu'à présent, seuls les Soviètiques ont utilisé cette possibilité. Avec une communauté de plus de deux mille personnes, ils y exer-cent de nombreuses activités qu'ils cherchent à accroître et à diversifler. La situation a poussé les Norvéglens à mieux marquer leur Norvégiens à mieux marquer leur présence pour ne pas voir leur souveraineté de v e ni r purement formelle. Dans un Livre blanc publié au printemps (le Monde du 19 mars), le gouvernement avait annoncé plusieurs mesures destinées à élargir et à renforcer la présence no e norvégienne au Spitzberg.

La présence russe au Spitzberg, Fexploitation des mines de char-

l'exploitation des mines de char-bon de Barentzbourg et les recherches pétrolières en Colesubtka nosent en effet des problèmes aux Norvégiens, dans la mesure, no-tamment, où les villages russes ont tendance à se constituer en enclaves en marge des lois et des règlements norvéglens. Les Sovié-tiques ont tendance à ignorer l'obligation faite à toute activite étrangère de se soumettre à l'autorité norvégienne. Mais celle-ci n'a aucun moyen d'imposer sa volonté.

Ainsi, les lois sur la sécurité du travail s'appliquent aux mines russes au Spitzberg, mais le gouverneur norvégien ne salt pas si elles sont effectivement respec-tées, et Osio s'abstient d'ordonner une enquête. On préfère fer-mer les veux plutôt que d'être amené à devoir fermer les mines. Dans le domaine postal, les So-viétiques ignorent les lois norvéviciques ignorent les iois norve-giennes : une lettre, envoyée de Barentzbourg à destination d'Oslo est affranchie à Mourmansk, en U.R.S.S. Les règlements de la cir-culation aérienne sont également sans effet sur les Russes : une autorisation des autorités norvégiennes est nécessaire pour dis-poser d'un hélicoptère au Spitz-berg. Les Soviétiques ont blen falt enregistrer mais ce n'est un secret pour personne qu'ils disposent de sept hélicoptères de transport qui volent sans autorisation. RécemDe notre correspondant

Norvège

ment, trois apparells russes out attern, sans en demander la per-mission, dans le village norvégien mission, dans le village norvégien de Ny-Aalesund.

Les Norvégiens sont conscients qu'ils ne peuvent pas faire grandchose, mais le problème pourrait devenir critique le jour où d'autres puissances signataires demanderaient à jouir du même traitement que les Russes (seion le traité de 1920, la Norvége s'est engarée à traiter sur un pied engagée à traiter sur un pied dégalité et sans discrimination tous les pays signataires). Oslo serait alors obligé soft de

années pour qu'un aérodrome ouvert toute l'année, puisse être construit au Splizberg : il sera inauguré le 14 août par le roi et ia piupart des membres du gou-vernement. Craignant d'y voir l'OTAN, dont fait partie la Nor-vège, impliquée, l'Union sovi-tique avait, en effet, élevé des objections à la construction l'aerodrome. Un compromis avait finalement été trouvé, qui accorde aux Russes un droit de re-gard sur l'aéroport, grâce à une equipe de six hommes et à une

Republ

L'existence potentielle de res-sources sous-marines autour du



convaincre les Soviétiques à se soumettre à l'autorité norvé-gienne, soit de renoncer à sa souveraineté sur le plan pratique. Une autre solution sera!t la

a balkanisation » du Spitzberg. Un nouveau chapitre a com-mence après la guerre dans mence après la guerre dans l'histoire du Spitzberg, surtout en raison de son importance stratégique. La flotte de guerre soviétique basée à Mourmansk a besoin, pour ses opérations en Atlantique, de contrôler le passage entre le Spitzberg et le Norvège entre le Spitzberg et la Norvège continentale, et Moscou est très sensible à tout ce qui se passe dans la région. Déjà, en 1945, l'U.R.S.S. avait proposé de placer les îles sous administration bila-térale soviéto-norvégienne, avec une défense commune. Avec beaucoup de difficultés, les Norvégiens étaient finalement parve-nus à se retirer de ces négociations. Il aura fallu attendre des

Spitzberg pose la question de la délimitation des fonds marins. délimitation des fonds marins. Pour la Norvège, les les reposent directement sur le plateau continental norvégien. Mais les autres pays. les Etats-Unis comme l'Union soviétique ou la Grande-Bretagne, ont fait des réserves sur

cette interpretation.

Pour les Soviétiques, une activité internationale dans cette gion sensible et qui se trouve net-tement dans leur « zone de securité maritime : est peu souhaita-ble. Ils espèrent obtenir de la Norvège un traitement préféren-tiel qui aboutirait à une sorte de solution bilaterale. En attendant ils sont en train de créer par leur présence des « faits accomplis ». Dans ce contexte, la Norvege pars signataires du traité du Spitzberg marquent davantage d'intérêt pour les îles.

FRANK BJERKHOLT.

#### Grèce

## AUX PROCÈS D'ATHÈNES

#### Un témoin dénonce le « laboratoire de tortures » de l'ancienne police militaire

militaire était un véritable laboratoire de tortures dépassant l'imagination la plus dérégiée », a affirmé mardi 12 août le colonel de l'armée de l'air, Anastassios Minis, devant le tribunal militaire qui juge trentedeux officiers et soldats de la

attentats avait ou lieu aux abords de l'ambassade de France lors de

à neut ans et dix mois de prison. Détenu et torturé pendant cent onze jours dans les locaux de la police militaire, le colonel Minis a décrit minutieusement le traite-

un lavage de cerveeu, mais qui parlois, a v a i e n t des gastes

les anclens vice-présidents du conseil, Nicolas Makarezos at Sty-llance Pattakos, et l'ancien chef de

Athènes (A.F.P.). - « La police la police militaire Dimitrios Ioannidis. ont récusé tout témolgnage à décharge et toute délense.. Seuls les témoins à décharge en faveur du général Spandidakis, chef d'étatmajor de l'armée, le 21 avril 1967, du royaume, et du colonel Stamatelopoulos qui, après avoir été un des artisans du coup d'Etat, se sépara avec éclat des autres auteurs du putsch, ont été entendus au cours

de l'audience du 12 août. A PARIS, l'Humanité annonce dans son numéro du 13 août que l'éditeur et le directeur du Rizospastis, quotidien du « parti communiste de l'extérieur», se cont vu Infliger quatre mois de prison et une amende pour « propagation de fausses nouvelles pouvent provoquer l'inquié-tude de l'opinion et ébranier sa contiance à l'égard de la police ». Le journal avait publié les 13 et 14 janvier, sous le titre « Non à la nouvelle terreur » des reportages de la capitale à l'occasion d'une grève des assistants médicaux. Il avait ajouté que la police avalt fait usage de matraques et de gaz lacry-magènes pour disperser les mani-Rizopastis ont fait appel.

#### Ambassadeur d'Albanie

## M. JAYER MALO QUITTE PARIS

M. Javer Malo, qui était ambas-sadeur d'Albanie à Paris depuis 1967, quitte son poste ces jours-ci pour rentrer à Tirana.

pour rentrer à Tirana.

[Pétri, comme nombre de ses compatrictes, à c ou m s n c er par M. Enver Hodja, de culturo française, M. Maio avait fait purtie de la délégation avait fait purtie de la délégation abanaise à la conférence de la paix de Paris, en 1947, avant d'être nitaché de presse de la légation de son pays en France. Revenu comme sambassadeur. Il s'est dépensé asna compter et avec efficarité pour développer les liens jusqu'niors passaciement trinus qui unissalent son pays, si mai connu, au uôtre, il s'est fait à cette occasion de nombreux amis, qui volent avec regret s'éloigner cet homme chaleureux, tout de finesse et de simplicité, et sa sympathique épouse.]

## TRAVERS LE MONDE

#### Chine

M LE THANH NGHI vicepremier ministre nord-vietnamien, est arrivé le mardi 12 août à Pékin à la tête d'une délégation gouverne-mentale économique, annonce l'agence Chine houvelle.— (A.F.P.)

#### Etats-Unis

LE COMMANDANT DE LA BASE AMERICAINE DUTA-PAO (Thailande), le colonel Harold Austin, a été relevé de Harold Austin, a été relevé de ses fonctions et muté à l'état-major de la base californienne de March, à la suite d'un inci-dent au cours duquel treize réfugiés vietnamiens, qui vou-laient rentrer dans leur pays, ont été dragués et plecée saient rentrer dans leur pays, ont été drogués et placés, contre leur gré, à bord d'un avion en partance pour Guam. On ignore comblen de temps après l'incident — qui s'est produit le 1" mai — cette mutation a été décidée. Les autorités de l'armée de l'air américaine ont confirmé les faits, le mardi 12 août, quelques heures après que le représentant Joshua Eilberg, président de la sous-commis-sion d'immigration, en eut fait état, en réclamant des explications. — (A.P.I)

#### Gabon

M. OMAR. BONGO, président de la République gabonaise, s'est rendu, mardi 12 août, dans la réserve de chasse du sud du Gabon. où le président Giscard d'Estaing passe depuis dimanche, quelques jours de vacances. — (A.F.P.)

#### Mexique

M. LUIS ECHEVERRIA, pré-sident du Mexique, a quitté Amman à l'issue d'une visite officielle de trois jours en Jordanie. Amman était la cin-quième et dernière étape d'une tournée dans la rédign qui l'a tournée dans la région qui l'a mene en Arabie Saoudite, au Koweit, au Caire et en Israël. Le président Echeverria fera escale à Dakar, où il passera la nuit, avant de se rendre jeudi à Port-of-Spain, puis à La Havane. — (A.F.P.)

• DES GUERILLEROS URBAINS ont ouvert le feu mardi 12 soût, sur deux policiers et trois vigiles et les ont tués. Ils ont, en outre, blessé deux commerçants. Les agres-seurs ont laissé des tracts indiquant qu'ils appartenaient au Mouvement du 23 septembre.
— (A.P.)

PEC O

COMPAGINE

CHILDREN THE SECTION AND INC.

#### Nigéria

LE GENERAI, YAKUBU GO-WON, ancien chef de l'Etatnigerian, déposé le 28 juillet dernier, est arrivé mardi 12 août à Londres, venant d'Accra. Bien que le général Gowon ne soit plus désormais qu'un simple citoyen, il a été salué, à l'aéroport de Gatwick, par l'ambassadeur Sir Paul Wright, représentant personnel de M. James Callaghan, secrétaire au Foreign Office.— (A.F.P.)

#### Pologne

M. KOSSYCUINE a quitté mardi 12 août la Pologne pour l'U.R.S.S. après avoir rencontre M. Gierek. — (A.P.)

#### Roumanie

• LE RABBIN ISRAEL MILLER plus important dirigeant la communaute juive des 12 août à New-York qu'il avait 12 aout a new roits qui a cité invité par le gouvernement roumain. Depuis que le Congrès a accordé à la Roumanie le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée, le nation la plus favorisée, le nombre d'émigrants autorisés a quitter ce pays a quintuple. a-t-il précisé, — (Corresp.)

#### Vietnam du Sud

 PLUS DE QUATRE MILLE INDOCHINOIS, réfugiés dans des pays du Sud-Est asiatique des pays du Sud-Est aslacque et d'Extrème - Orient, seront réinstallés ailleurs durant le mois d'août, in dique un communiqué publié à Genère, le 12 août, par le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME)

les migrations europeennes (CIME).

La plupart de ces réfugiés, précise le CIME, soit près de trois mille cinq cents personnes, seront réinstallés aux Etats-Unis. Les autres doivent être accuellis notamment en France et en Australie.

(AFP.)

#### Norvège

Talanta, hodus (400). Jegota

## s Soviétiques au Spitzben inquiétudes à Oslo

idite correspondant ols apparells russes ont size en demander la per-dans le village norvégien regions som conscients penyent me faire grandrais le problème pourrait critique le jour où d'aissances signalaires de-

nt que les Russes (selon de 1920, la Norrège s'est à traiter sur un pied et sans discrimination et sans discrimination pays signataires). Oslo alors oblige soit de

> OCÉAN Ris for GLACIAL ARCTIQUE-Terro François Joseph. ΞΞ. Boxmoea<sup>®</sup> **企业**(2.7) Te7.

mustine - du Spitzberg.

no refere de ces nealent.

#### Chine

## **Etats-Unis**

Fration & And Secretary

Les Americans Co. Transaction

for Market & Co. Transaction

for Market

## Gabon

#### Mexicuo

ten de Maria

**维证的**法 (1117 )200 and the first of the con-

المنابأ وحاجين يتكنف - Service Co engedetekkimmud. 3.74 1 1

ouver - Tour constru mangury (+ IOTAN: Vege, impaid se "aétod: corde and Remaining sand ser services and drift L'enistence Fotentielle & sources sources ens

icie de Berteinues à la Entorie forto ter to plan marities and de territories and de territories à 12 fournomena chaptite a com-Arees in there days re du Spiriberg Carboni en de con imperiable l'anie-la fishe de garre 2018-luaise a literature

The set of the second of the set of the second of the seco

## A TRAVERS LE MOM

#### LE THANH NOW BE ATTIVE IT ITS MOST AND A SECOND

delegation sometime there is a transmission of the

SE AMERICANIE DVIA roid Assets a recommendation of the second s March and Court of the second second

#### GRAR BONGO PIECE Bernelling Barre

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PERSON OF THE PARTY. THE PROPERTY AND ASSESSED. KATIONE OF THE POP

LUM BORE THE reduction American statement of Control of C

DOERILLE SECT READS NO. QUES

# La République Sud-Africaine au point de non-retour

## II. – L'amère impatience des « gens de couleur »

Monde - du 13 août), notre en-voyé spécial a montré que le système d' - apartheid - commonçait à être sérieusement ébranlé par les pressions auxquelles est soumise la mino-rité blanche, qui s'efforce de préserver une partie de ses

Le Cap. — Lorsqu'on évoque en Europe la ségrégation, c'est presque toujours à la grande et réelle misère des Noirs que l'on pense. Mais c'est toute la société sud-africaine qui est soumés à ségrégation, toute relation étant pratiquement interdite, non seulement entre les divers groupes raciaux — noirs métis indiens raciaux — noirs, métis, indiens, blancs. — mais également, au sein de certains de ces groupes, entre les divers éléments qui les Les rigueurs de l'apartheul

n'épargnent ni les mètis ni les Indiens, d'autant plus durement ressenties qu'aucun de ces deux groupes raciaux (1) ne dispose de foyers nationaux analogues aux Bantoustans réservés aux Noirs. Le cas des communautés métisse et indienne n'est pas sans unalogie avec celui des Noirs urba-nisés, coupés plus ou moins temporairement de leurs homelands, où ils ont souvent été contraints de laisser une partie de leur famille afin de pouvoir trouver du travail (2).

L'amertume est d'autant plus grande que, pendant de longues années, les metis sud-africains se annes, les metis sud-atricains se sont crus plus proches des Blancs que des Noirs. Jusqu'à une époque récente, leur plus-grande ambition était de « passer la ligne de couleur » et d'ètre tenus pour blancs. Jusqu'à l'accession au pouvoir du parti nationaliste, qui a mis fin à cette pratique. Ils envoyalent des représentants au Parlement du Cap. Parlement du Cap.

Il y a quelques années encore. les métis sud-africains, comme un siècle et demi auparavant ceux de Saint-Domingue, étaient en mesure de protéger par un solide rempart la communauté blanche. dont ils souhaitaient ardemment partager les privilèges. Cette évo-

M. Van der Ross, professeur de philosophie récemment promu recteur de l'université de Western cape, à Belleville, dans la ban-lieue du Cap, a des vues plus nuancées sans être pour autant fondamentalement différentes. Cet intellectuel aux manières dis-Cet intellectuel aux manieres dis-tinguées, au langage châtlé, aux propos modérés, dirige un corps professoral de cent soixante-cinq membres, en majorité blancs, enseignant à plus de mille cinq cents métis. Il dit : « Bien que cette université ait été jondée que compte la République. Peutetre perrai-je, de mon vivant, des universilés intégrées puisque, sur onze universités blanches, neu étaient représentées lors de mon installation solennelle, en mars

#### LES RÉACTIONS A LA RÉDUCTION DES VENTES D'ARMES

Nigeria

Pologne

Roumanie

Vista du K

La décision, apponcée à Inga put M. Valèry Giscard d'Estaing, de réduire les ventes d'armes françaises à l'Afrique du Sud (a le Monde daté 18-11 août) est appréciée de façon très différente dans les capi-

tales africaines.
A Rabat, le rol Hassau li a une lettre personnelle au président de la République française, dans laquelle il salue o cet acte de courage poli-

A Addis-Abeba, dans les miliens proches du gouvernement militaire éthlopien, on Lient en revanche les s ou incomplets a. A Alger, le représentant du Congrés

national africain (A.N.C.). mouve-ment nationaliste noir de libération de l'Afrique du Sud, a déclaré L'effet diplomatique recherché par cette décision contraste avec se portée pratique très limitée, et la décision française, même si elle devait être appliquée, ce qui est douteux, ne changera rien à la posi-tion et à l'attitude de Pretoria, qui aujourd'hui, se suffit à elle-mêm grace à la contribution directe de l

De son côté, la radiodiffusion sudafricaine, commentant la position française, a affirmé qu'elle n'avait guère changé puisqu's il est de notoriété publique que la France n certaines catégories d'armes 2 l'Afrique du Sud ". (A.P.P., A.P., Reuter, U.P.L.)

> Publicite CLINIQUE DES CHARMETTES S.A.

chemin de Mornez 10 CH-1003 Lausanne (Suisse) Tél.: 021/20-41-31 GYNECOLOGIE. OBSTETRIQUE ET MATERNITE Ouverte toute l'année

lution leur fut interdite parce que les Blancs d'Afrique du Sud, comme ceux des Antilles au dixhuitleme siècle, nourrissent a l'égard des metis un sentiment de supériorité. Comme l'île de Saint-Domingue ravagée jadis par une guerre civile, dans la conduite de laquelle l'Intelligentsia mètisse joua un rôle decisif, la République Sud-Africaine risque de devoir un jour faire face à une coalition, au moins provisoire, entre Noirs et mètis entre Noirs et métis.

Il n'y a pas de pouroir brun car nous sommes décides aujour-d'hui à jaire cause commune ance les autres élèments non blancs de la population », nous a dit M. Sannie Leon, porte-parole de la communauté métisse, président du Conseil national représentant des métis, qui a representant des metts, qui a ajouté, avec une rancœur compre-hensible : « Le Race Classifica-tion Act 131 qu'appliquent de petits fonctionnaires fixe notre sort, de la naissance à la mori, parce qu'il determine qui nous parce qu'il détermine qui nous sommes, ce qui délimite immédiatement nos droils... Je suis aussi dénomme mêtis, alors que pour ma part, je me considère comme Sud-Africam, et qu'en tant que tet je sus résolu à n'être tenu à l'écurt de rien de ce qui est accessible à un Sud-Africain blanc... » M. Sannie Leon, qu prone l'unité d'action avec les Noirs, « parce que nous sommes interdépendants les uns des autres », est-il partisan de la des autres », est-il partisan de la violence ? Il s'en défend catégo-

Pret a admettre, pour l'instant. un simple retour au statut antérieur à l'accession du parti natio-naliste au pouvoir, il est, comme l'immense majorité des libéraux blancs, opposé au suffrage uni-versel, auquel il préfère « le rote qualific ». Quelles sont les priori-tes pour M. Sannie Leon ? n Dabord le partage du pouvoir, parce que, sans responsabilités politiques, nul ne peut récilement progresser économiquement... Le Parlement sud-africain doit comprendre des représentants appar-tenant à toutes les races... «

La pression démographique Cependant, comme la communauté métisse représente plus de deux millions d'habitants. l'unanimité est loin de régner au sein d'un groupe qui comporte un large échantillonnage des diverses classes sociales. A la base, ouvriers en bâtiment, charpentiers, briquetiers, platriers, peintres, artisans et journaliers agricoles formulent surfaut des revendications d'ordre professoral de cent solvante-cinq membres, en ma jorité blancs. enseignant à plus de mille cinq cents métis. Il dit : « Bien que cette université ait été jondée il y a quinze ans déjà, je suis le premier recteur blanc, et le seul des cinq universités non hlanches

#### LA POPULATION SUD-AFRICAINE

Le dernier recensement official date de 1970. Sur une population totale de 21 447 238 habitants, la répartition par groupes raclaux était alors la suivante :

Blanes ... 3 750 716 (17.5 %) Colorès .. 2 018 533 (9.4 %) Asiatiques. 620 422 (2,9 %) Bantons ... 15 057 559 (70,2 %) Sous le terme général de colores, on désigne toutes les variétés de mélis, réparties notamment en colorés, malais et autres colorés (sic). Le terme d'asiatique designe essentielle-ment les Indiens, pour la pluart originaires de la République Indienne. Quant à la population noire, actuellement officiellement dénommée bantoue, elle est parfol désignée sous les native (indigène) black (noire).

liale metisse atteignait 3.3 % contre 2.1 % chez les Blancs. Dans dix ans. plus de deux cent mille metis de la péninsule du Cap risquent de se trouver sans emploi, et on s'en inquiète, notam-ment en favorisant la création de nouvelles villes entièrement mènouvenes vines emierement rat-tisses. C'est le cas de Dassenberg, située à une cinquantaine de kilomètres du Cap, prèvue pour accueillir un demi-million d'habi-

L'élite enrichle, et socialement parvenue, continue parfois de souhaiter s'integrer à une commusounaiter's integrer a une commu-naute blanche, qui la rejette toujours. Les plus démunis, en revanche, veulent s'agréger désor-mais à la communauté noire. Médecins, hommes d'affaires, avo-

(1) 2 008 720 metis vivent dans les zones blanches (dont 1 754 530 dans la province du Cap) et 613 530 in-diens sont dans la même situation (dont 512 060 dans la province du

Natal).

(2) D'après le recensement de 1970, les Banlour vivent plus nombreux dans les zones blanches (8 033 200) que dans les buit banlousians qui constituent leurs foyeurs nationaux (7 003 100). Vivent également dans les zones blanches plus de 500 000 travailleurs noirs migrants venus des Eints voisins de l'Afrique du Sud (Malawi, Morambique, Lesotho, Botswans, Swaziland). wana, Swaziland).
(3) Loi définisant les critères selon lesquels une personne appar-ilent à tel ou tel groupe racial.

De notre envoyé spécial PHILIPPE DECRAENE

cats, journalistes, sont de plus en plus impatients d'acceder aux responsabilités du pouvoir, même si quelques-uns des plus riches affirment que l'action politique est stérile, et que seule compte la réussite économique. Pour établir un parallèle avec la sociéte noire américaine du début du siècle, par exemple, il faut dire que les tenants de la « promotion accide», telle que le proposite de la constant seule les tenants de la « promotion accide», telle que le proposite de la constant seule les tenants de la « promotion de la constant seule les tenants de la « promotion de la constant seule compte la constant seule co que les tenants de la a promotion sociale », telle que la preconisait Booker Washington, per de ni actuellement du terrain au profit des partisans de la « conquête du pouroir ». Un médecin diplôme d'Edimbourg nous dit avec amertume: « L'Afrique du Sud est le seui pays du monde où rous n'étes pas suge par les tiers en fonction de votre réussite sociale pu de rotre connétere profese. ou de totre compétence profes-sionnelle, mais exclusivement en fonction de la conleur de votre

peau...»
Indice inquiétant, alors que M. Sannie Leon est déjà contesté par une partie des élites intellectuelles métisses, qui lui reprochent de «se contenter de promesses démagogiques pour conserver su place, analogues à celles qu'il dut laire pour la consumer. conquerir . Les dirigeants de Pretoria semblent résolus à ne pas brusquer les étapes. Certes, le Consell représentatif des métis a été éleve, cette année, au rang de cabinet. Il peut soumettre des

# Bien que, d'après le recensement

de 1970, les Indiens ne soient guère plus de 600 000, on estime aujourd'hui leur nombre à près de 800 000, surtout concentrés dans la région de Durban. Très peu nombreux à l'extérieur de la pro-vince du Natal, ils sont litteralement interdits de séjour dans l'Etat libre d'Orange, qu'ils n'ont le droit que de traverser sans y faire halte plus de quelques heures. Trois Indiens apparaissent pourtant dans les statistiques officielles concernant la population de cette province : « Ils ont éte reclassifiés comme métis », nous

lois au Parlement, même si relles-ci n'ont pas reçu l'appro-bation du ministère des affaires métisses D'autre part, les mem-bres du ca bl'in et sud-africain peuvent prendre des décisions fondees sur des résolutions émises par le Conseil.

Mais M. Van Der Merwe, ministre des affaires mélisses, membre du part l'nationaliste, nous a affirmé de son côté: « Il ne jeut pas eller trop vite sur la role des réjormes, parce que 70 % des membres de la communaulé mélisse ne sont pas encore en état de se dejendre dans le caure d'une sociélé intégrée, étant donné que leur degré d'écolution reste encore insuffisant pour l'instant. Beaucoup de difficultés s'aplaniront avec le temps, car nous roulons aller auss: iemps, car nous roulons aller auss:
iom que possible dans la mesure
où, n'ayant pas de territoires
séparés, nous derrons rivre ensemble... L'intelligentsia melisse
soutient la position gouvernementale parce qu'elle la comprend,
mais il y a malheureusement quelques dippongres qui pe se souques démagogues qui ne se soucient que de gagner les voix des électeurs; aussi, arec les éléments les moins evolués de celle commu-naulé, on va vers de graves fric-tions, dont il reste toutefois im-

possible de prétoit à quel moment précis celles-ci se traduiront... »

#### Les trois Indiens de l'État d'Orange

de journallers venus couper, au siècle dernier, la canne à sucre du Natal, les Indiens possedent une petite élite très attirée par le parlementarisme occidental et l'arouchement résolue à conquérir ses droits politiques. Formée à l'école de Gandhi, qui fut avo-cat à Durban, elle adhère à la non-violence, mais n'en proteste pas moins, avec vigueur et persé-vérance, contre le statut octroyé à la communauté indienne.

Contrairement à celul des métis, le Conseil représentatif des Indiens comporte une majorité de membres nommés et une minoreclassifiés comme metits », nous a-t-on expliqué à Durban.

Ce groupe ractal est considére comme le plus homogène. On lui reproche paradoxalement d'être fermé à toute influence extérieure, alors qu'il est en réallité férocement tenu à l'écart des autres communautés. Descendants de membres nommés et une minorité de membres nommés et une minorité de membres de membres d'us. Il est donc moins les exigences de la base que celle d'un certain establishment, au sein duquel les amertieures au le membres d'us. Il est donc moins les exigences de la base que celle d'un certain establishment, au sein duquel les amertieures au le membres d'us. Il est de membres nommés et une minorité de membres d'us. Il est donc moins les exigences de la base que celle d'un certain establishment, au sein duquel les amertieures au le membres d'us. Il est donc moins les exigences de la base que celle d'un certain establishment, au sein duquel les amertieures au le membres d'us. Il est donc moins les exigences de la base que celle d'un certain establishment, au sein duquel les amertieures au le membres d'us. Il est donc moins les exigences de la base que celle d'un certain establishment, au sein duquel les amertieures au le membres d'us. Il est donc moins les exigences de la base que celle d'un certain establishment, au sein duquel les au le membres d'us. Il est donc moins les exigences de la base que celle d'un certain establishment, au sein duquel le

indiennes ont été dévolues au conseil, et le comité exécutif devrait être érigé en véritable cabine, destine à établir une liaison perminente entre ce conseil le Parlement du Cap et le gouvernement de Pretoria.

A Nous Telusons le développe-ment sépare, nous dit un magis-trat indien de Durban, parce que nous toulous des droits egaux pour lous dans ce pays. Il faut qu'au Parlement chaque groupe racial soit représente et que chaque député ou sénateur represente tous les groupes raciaux. »

Pour un professeur Indien : e L'amélioration est sensible dans les rapports avec les Blancs, let métis et les Noirs des classes supérieures, meis avec les Noirs appartenant aux classes popu-laires les relations sont mau-

Pius nombreux que leurs frè-res restés dans les Bantoustans, les : Noirs urbanisés : , c'est l'expression officiellement em-ployée en Afrique du Sud, sont plus de huit millions. Paysans sans terres, ouvriers sans emplois, ils ont quitté leurs homelands pour trouver un emploi dans les zones blanches.

Dans l'industrie, le rapport entre travailleurs noirs et blancs est de un à quatre. Dans le bâti-ment, ce rapport est de un à six, et. si l'on considère les six princi-paux secteurs d'activité économi-que du pays 'construction, mines, électricité, transports, industrie', ce rapport est d'un Blanc pour cinq Noirs. Enfin, d'après une statistique récente, sur 2676 974 travailleurs recensés en Afrique du Sud dans l'industrie, on ne compte que 573 483 Blancs.

Cette situation explique que. sous la pression des faits, le gou-vernement sud-africain infléchisse sa politique, même s'il continue d'assurer officiellement : Autant dans leurs homelands, les Bantous doirent bénéficier de l'intégralité de teurs droits, et même être les seuls à en jouir, autant les Noirs urbanisés ne peuvent être consi-dérés dans les zones blanches que comme des migrants en transit temporaire et donc dépourvus de tout droit, excepté ceux qu'ils peu-rent exercer dans leur région d'origine... >

Alors que M. Vorster et ses amis politiques persistent a dite : « Les

raises. Elles ne s'amélioreront que lorsque les Bantous ne seront plus séparés de leurs familles, ce qui constitue une source de frustration, et donc de tensions. Au fur et à mesure que la condition des Noirs s'améliorera, ceux-ci derraient être plus outerts au dialogue avec les autres communautés... P

**AFRIQUE** 

Comme les Noirs ou les métis, Comme les Noirs ou les métis, les Indiens bénéficient des premières entorses faites au système d'apartheid, mais le chemin à 
parcourir pour parvenir à l'égalité 
e st évidemment considérable. 
C'est ainsi qu'à Durban, ou 
l'Alliance française, comme partout ailleurs, n'à pour objectif 
que le rayonnement de la larque 
française, les deux cent vingt 
élèves inscrits aux cours de francais sont tous blancs. L'accès aux cais sont tous blancs. L'accès aux quatre mille volumes de la biblio-thèque est réservé aux Blancs, afin d' « éviter toute source de con!tit avec les autorités sud-atricaines ».

#### Les « Noirs urbanisés »

Noirs urbanises ne constituent pas un peuple en soi », des mem-bres eminents du parti gouverne-mental commencent à admettre : « Sur le plan économique et social, les frustrations des Notrs urbanisés sont considérables. L'in-sulfisance des moyens d'enseignement, le nombre trop restreint de logements, l'absence de protec-tion contre l'insécurité croissante. toutes ces réalités quotidiennes sont durement ressenties... > Les milieux d'affaires eux-mêmes, par intérêt bien compris, poussent à la libéralisation.

Enfin, inflme concession par rapport à leur contribution massive au développement de l'écono-mie sud-africaine, les Noirs urbanisés ont obtenu, en mai dernier de construire leurs propres maisons dans leurs tournships (villes africaines) et de pouvoir ainsi accéder, sous certaines conditions, à la propriété individuelle, dont ils étaient jusqu'alors absolument exclus dans les zones blanches. Cependant, quel que soit leur lieu de résidence dans ces zones, les Noirs ne jouissent nulle part de la liberté qui leur est, théoriquement, octroyée à l'intérieur du cadre de leurs homelands. nises ont obtenu, en mai dernier

Prochain article:

LE MIRAGE **DES BANTOUSTANS** 

## Il y a trente ans, le Japon capitulait

(Suite de la première page.)

L'empereur voulait donc envoyer un émissaire clandestin à Moscou pour demander les bons offices des Russes en vue d'une paix de compromis.

Entre cette aventure, qu'on est tente d'appeier farfelue, et les préparatifs ouverts et bruyants des Jusqu'au - boutistes, dont la fré-nésie de suicide national s'enflait encore depuis la bataille perdue d'Okinawa, la partie n'était vraiment pas égale. Le Japon tout entier commencait à glisser de toute sa masse vers la tragédie de la a bataille suprème ». L'armée y préparait même les civils. les enfants, les femmes. Et ce final de la guerre du Pacifique aurait pu, aurait du, être d'autant plus spectaculaire que Staline. à mille lieues de ce que le nail empereur ru Japon espéralt de lui, s'apprétait à jeter dans cette bataille les armées de l'Union soviétique, maintenant libérées du peril allemand à l'Ouest.

Après avoir longtemps fait la sourde oreille aux Alliés, qui le pressaient d'entrer dans la guerre du Pacifique. Staline avait enfin accepté, a Yalta, promettant en secret d'attaquer trois mois après la chute de l'Allemagne. Les armees russes auraient, calculait-il, entre six mois et un an pour tailler en pièces le Japon Leur lizne de départ, à terre, en Sibèrie, était plus favorable, plus proche du but, que celle de McArthur, attaquant par mer et visant seuiement, pour commencer, le sud de l'archipel. Les Russes avaient des chances d'être à Tokyo les

premiers ! Le 8 août, donc, exactement à la date promise, l'U.R.S.S. déclarait la guerre au Japon et ses troupes bousculaient l'armée japonaise en Mandchourie. Hélas pour Staline! Deux jours auparavant s'était produit un événement prodigieux qui changealt la guerre et l'histoire : la bombe de Hiroshima! La guerre russo-japonaise. au lieu de dix mois ou plus, aliait durer six jours.

Pour Hiro-Hito lui aussi, le stupéfiant cataclysme renversait la situation. Du point de vue mili-

quère à la défaite, puisque tout son tour, était « atomisée ». C'est était déjà perdu, et que cent villes japonaises avaient été rasées par les bombes incendiaires presque aussi complétement que Hiroshima. Mais, du point de vue politique, la bombe atomique changeait tout. Elle donnait enfin au souverain une arme pour imposer sa volonté de paix aux chefs de l'armée.

Depuis le 26 juillet, le Japon se trouvait devant l'ultimatum que lui avaient adressé de Potsdam Truman, Churchill et Tchiang Kaī-chek (Staline, cachant ses plans, n'en était pas). Il était sommé de capituler, sinon il verrait s'abattre sur lui, disaient les trois, aune puissance infiniment plus grande que celle qui dévasta l'Allemagne ». Le sens caché de cette formule éclatait maintenant au grand jour. Tel était, cependant l'entêtement des militaires qu'il fallut encore six jours d'intrigues confuses et d'apres débats au sein du groupe dirigeant -le cabinet, qui avait à sa tête le vieil amiral Suzuki, de tendances pacifistes, l'entourage de l'empereur et les chefs de l'armée, sous le général Anami, ministre de la guerre — avant que s'imposer. Par deux fols l'empe-

la volonté impériale parvienne à sujet, que des rumeurs plus ou reur dut réunir son conseil suprême dans l'abri souterrain de par les informations américaines. son palais détruit, tandis que les

la deuxième fois seulement, le 14 août, que, au milieu des sanglots, ses ministres prostres devant lui finirent, comme il le leur demandait, par a accepter l'inacceptable ».

La rebellion d'un groupe d'offi-ciers fanatiques, à Tokyo, faillit encore tout faire echouer. Un peu partout dans le pays et sur les fronts d'Asie, des centaines d'officiers et de soldats préférèrent se suicider, beaucoup en faisant harakiri, plutot que de capituler. Mais la grande masse de l'armée céda : l'empereur avait parlé, sa parole libérait ses sujets du devoir de mourir. La population civile, elle, était

restée complètement dans l'ignorance du débat où, pendant six jours, son sort était resté suspendu entre la capitulation et l'anéantissement. Jusqu'au dernier moment, en effet, ses dirigeants lui avaient caché la situation. Le secret était tel que. jusqu'à la palx revenue, jamais le fait même de la bombe atomique ne fut officiellement annoncé au peuple par les autorités japonaises. Pendant six jours, les Japonais ne recuellirent à ce moins fantastiques. C'est seulement après la paix revenue, et qu'ils ont commencé à connaître bombes incendiaires continualent peu à peu l'horreur de Hiroshima.

#### Sourires pour les G.I.

Allaient-ils accueillir leurs vainqueurs par une explosion de Après le débarquement, fut rien, mais, de façon inattendue, paradoxale, il ne fallut pas fussent traités en hôtes bienvenus ne voyant autour d'eux que peuple entier? Ce n'était pas cela, mais plutôt l'immense soument que les occupants étaient aussi des liberateurs : ils déli- communisme, du moins l'allergie,

vraient le Japon du long cauchemar du fascisme militaire.

Les grandes orientations du les C.I. aliaient-ils se faire « Nouveau Japon » ont été immé-assassiner ? Non seulement il n'en diates, visibles dès les premiers diates, visibles dès les premiers jours après la capitulation, et en grande partie spontanées. La preun mois nour que les Américains mière est cette a allergie atomique », qui ve de pair avec une détestation profonde des militaides sourires. Hypocrisie? Retour- res, en dépit de toute la légende nement de veste à l'échelle d'un ancienne des samourai et du bushitlo. Quoi que l'on ait pu en dire, elle demeure puissante aulagement de la paix et le senti- jourd'hui encore, trente ans après. La seconde est, sinon l'anti-

taire, sans doute, elle n'ajoutait à pleuvoir, et que Nagasaki, à pour reprendre le même mot, au communisme. Dans l'état où il était en 1945, ce pays privé de toute liberté et habitué à l'obéissance, ce pays où tout le monde était également ruiné et misérable, surait pu tomber tout naturellement dans la révolution et le communisme. Il n'en a rien fait. L'occupation américaine, bien moins par la contrainte que par un effet en quelque sorte catalyseur, a mobilisé d'emblée dans le tempérament japonais tout ce qui pousse à l'ordre accepté, au travail constructeur, au conserva-

> La troisième est l'appartenance au camp américain dans la guerre froide. Car le Japon est le premier pays où jaillit l'étincelle de la guerre froide ; elle apparaît au lendemain même de la défaite nippone, blen mieux, avant même cette défaite : la bombe atomique en est en réalité la retentissante ouverture. Si Truman et Churchill ont décidé de s'en servir contre les Japonais, une de leurs grandes raisons est d'escamoter la participation des Russes à la victoire sur le Japon. Ils regrettent maintenant d'avoir invité Staline à la dernière partie de la guerre du Pacifique et à la curée finale. L'explosion expérimentale du Nouveau-Mexique leur a révélé, en plein milieu de la conférence de Potsdam, quelle arme fantastique ils ont à leur disposition pour en finir avec les Japonais : ils n'ont plus aucune envie de partager la victoire, cette victoire devenue toute proche, immédiate, instantanée! Il n'y aura pas de Japon coupé en deux, comme l'Allemagne, comme la Corée. Grâce à la bombe, Staline aura « raté » le Japon\_

Mais que ce ne soit pas une excuse, encore moins une fustification, pour le crime d'Hiroshima et de Nagasaki. On ne redira jamais assez que s'il fallait qu'elle titre de démonstration, « proprement », sans victimes, sur quelque île inhabitée à portée du Japon. Certains de ses inventeurs eux-memes avaient supplié Truman d'agir ainsi.

ROBERT GUILLAIN.

#### Israël

#### MORT DE M. PINHAS SAPIR ancien ministre des finances

M. Pinhas Sapir, président de l'Organisation sioniste mondiale et de l'Agence juive, est décédé, mardi après-midi 12 août, à la suite d'une crise cardiaque. Terrasse alors qu'il participait à l'inaugura-tion d'une synagogue, il est mort pendant son transport à l'hôpital de Beercheva, dans le Neguev.

# Une «colombe» par conviction Dans ces conditions, Sapir préjère s'en tenir à son rôle de « faiseur de premiers ministres ». Il appuie à fond la candidature du général Rabin contre celle de M. Shimon Pérès, ami politique et dépositaire des thèses du général Dayan. Une fois l'élection de son poulain assurée — à une faible majorité il est vrai, — Pinhas Sapir se retire de la vie politique. Il se consacrera désormais à la tâche de faire venir en Israël le plus grand nombre possible de juijs. Président de l'Organisation sioniste mondiale et de son exécutif. connu sous le nom d'Agence juine, il réserve désormais l'essentiel de son temps à l'Alya (la montée vers Israël), convaincu que « le pouvoir de dissuasion d'un million supplémentaire de juifs en Israël est plus efficace que celui de nouveaux Phantom et de missiles ».

« Je suis une « colombe », non pas par faiblesse mais par crainte pour Israël. Je me révolte contre la conception selon laquelle tout homme qui exprime le vœu d'une paix accompagnée de concessions territoriales doit être stigmatisé comme traitre. » C'est dans ces termes peu diplomatiques que Pinhas Sapir, l'un des dirigeants les plus importants de l'équipe au pouvoir en Israël avait engagé la lutte, en novembre 1968, contre les conceptions « annexionnistes » les conceptions a annexionnistes » du général Dayan et du clan des a jaucons ». Huit mois auparavant, il avait renonce à son poste de ministre des finances pour succéder à Mme Golda Meir à la

succeder à sime Golda Metr à la tête du secrétariat général du parti travailliste. Technocrate froid et calcula-teur, a père » de l'économie israé-lienne, Pinhas Saptr estimail que les projets du ministre de la dé-fense visant à une éventuelle ab-Jense visant à une éventuelle des sorption des Arabes des territoires occupés constituaient un danger économique et politique, ainsi qu'une menace pour la sécurité d'Israël. « Il ne faut pas être un grand mathématicien pour savoir que, en additionnant la population récéres coursés nué acc « » né à c ritoires occupés, préoccu patt rité arabe vivant déjà en Israël, les Arabes deviendraient majori-

ies Arabes deviendraient majori-taires dans un proche avenir. s D'aucuns affirmèrent à l'époque que l'avenir politique du général Dayan, plus que le sort des ter-ritoires occupés, préoccupait Pinhas Sapir. Il est vrai qu'il s'opposait défà, dans la course au pouvoir, au ministre de la défense pouvoir, au ministre de la defense et à toute l'équipe des anciens du groupe nationaliste Rafi incor-poré dans le parti travailiste. Le général Dayan ne manquait

Le général Dayan ne manquair d'ailleurs famais l'occasion de rappeler que ses positions concernant la sécurité et la politique étrangère étaient bien plus proches de celles de M. Begin (chef du parti nationaliste de droite Gahal) que de celles de Sapir poutant membre du même parti

Gahai) que de celles de Sapir, pourtant membre du même parti que le ministre de la défense.

En avril 1971, le premier congrès du parti travailiste après la fusion du Mapaï, de l'Ahdouth Haavoda et du Rafi, ne contribue pas à renjorcer l'homogénété de la classe dirigeante israélienne. Pinhas Sapir, redevenu ministre des tinances, mais toujours toutpuissant au sein de l'appareil du parti, se voit reprocher d'apotr. en quelque sorte, faussé les élec-tions des trois mille délégués du congrès en organisant, au préa-lable, les sections de base de manière à assurer la prédominance des éléments favorables à la tendance Mapaī. A la même époque, il subit son premier échec

en tant que ministre des finances en tant que manistre des junices lorsqu'il doit dévaluer la livre israélienne de 20 % après avoir dit et répété qu'il ne toucherait pas à sa définition. Mais il juge la mesure indispensable à l'assai-nissement d'une économie très lourdement grevés par les besoins de la défense nationale. La housse des prix due à la dévaluation aggrave la situation des couches les plus déshéritées et renjorce en même temps, sa conviction que « seule la paix nous débarrassera d'un budget militaire que nous ne pourrons pas supporter long-temps, même avec l'aide des juifs du monde entier ».

Deux ans plus tard, en avril 1973, Sapir s'oppose à nouveau ouverte-ment aux thèses du général Dayan en affirmant qu'Israël ne devrait pas laisser subsister le moinare doute sur son intention d'évacuer doute sur son intention d'évacuer la plus grande partie des territoires occupés après la signature d'un accord comportant des « rectifications indispensables à notre sécurité nationale ». Il est alors de plus en plus question d'un retrait de Mme Meir après les élections d'octobre, et Sapir passe, avec le général Dayan, pour l'un des candidats les mieux placés à sa succession. La guerre d'octobre 1973 et les « mahdalim » (négligences commisse à la neille (négligences commises à la veille des hostilités) disqualifieront bientôt le ministre de la défense.

bientôt le ministre de la déjense. Pinhas Sapir pour sa part affirme qu'il est décidé à ne pas accepter le poste de chef du gouvernement. En fait, c'est l'ensemble de la « vieille garde travailliste » dont fait partie Sapir qui a été atteint par les retombées de la guerre. Le ministre des finances n'échappe pas à la vague de contextation qui submerge le pays. On fui reproche notamment certaines amitiés avec des hommes qui ont trempé dans les scandales finanamilies dues les scandales finan-ciers de 1973 et ses méthodes de travail « archaigues ». Même l'« agenda de poche » légendaire, où il inscrivait les comptes du pays comme un simple épicier n'échappe plus aux critiques.

Edité par la S.A.R.L. le Monde. Ciérants : cones facet, directeur de la publication



#### A WASHINGTON

# Les entretiens israélo-américains

M. Kissinger se rendra samedi à Vail, dans le Colorado, pour mettre le président Ford au courant des derniers développements des négociations égypto-is-raéliennes sur le dégagement dans le Sinai, a annonce, mardi 12 août, M. Ronald Nessen, porte-parole de la Malson Bianche.

M. Nessen a précisé qu'à cette occasion le président Ford et M. Kissinger pourraient étudier de nouvelles suggestions américaines pour faciliter la conclusion d'un accord. Dans les milieux

d'un accord. Dans les milieux informés de la Maison Blanche, on ajoute que le secrétaire d'Etat envisage toujours de reprendre sa navette au Proche-Orient à la fin du mois d'août, « si les négo-infirme acertifiques de proprese. ciations continuent de progres-

ser ».

Deux séries d'entretiens séparés, les uns politiques, les autres financiers, se sont ouverts mardi matin à Washington entre les Etats-Unis et Israël. Les entretiens politiques portent sur la conclusion d'un accord intérimaire dans le Sinal entre Israël et l'Egypte, et les discussions finan-ciers sur l'aide de Washington à

Le porte-parole du département d'Etat à refusé de confirmer les informations selon lesquelles les informations seion lesquelles les entretiens politiques ont pour objet essentiel la rédaction du document final de l'accord intérimaire dans le Sinaî II s'est borné à indiquer que les discussions étalent conduites du côté américain par M. Joseph Sisco, sous-secrétaire d'Etat pour les affaires politiques, et du côté israélien par M. Simcha Dinitz, ambassadeur à Washington, et qu'elles « s'inscrivaient dans le cadre des discussions générales cadre des discussions générales en vue d'un accord ». Le porte-parole du département d'Etat a affirmé, d'autre part,

que les entretiens financiers n'étaient pas liés à un éventuel accord israélo-égyptien. Il est, cependant, généralement admis que ces conversations ont trait à la demande d'aide militaire et économique d'Israél, en instance dennis que d'estaél, en instance depuis mars dernier. Cette de-mande porte sur 2,4 milliards de dollars, 1,8 milliard à titre militaire (des avions Phantom et des missiles Lance notamment) et 600 millions de dollars à titre civil

#### M. RABIN : Israël n'évacuera iamais les hauteurs du Golan.

♠ A TEL-AVIV. M. Rabin a déclaré mardi que l'Egypte avait. « considérablement changé son attitude à l'égard de la durée de l'accord interimaire sur le Stnai depuis mars dernier, ce qui aug-mente les chances de parrenir à un accord ».

un accord ».

Le premier ministre israé'len, qui a pris la parole dans un kibboutz du Neguev, a cependant conseillé à l'Egypte de une pas violer les accords qui seront signés », ajoutant que les lignes israéliennes seront proches des puits de pétrole d'Abou-Rodeiss. Si ces puits sont restitués à l'Egypte, a-t-il dit, Israél recevra des compensations financières ainsi ou'une garantie d'approcides compensations financières ainsi qu'une garantie d'approvisionnement en hydrocarbures. S'adressant à ceux qui « roient dans ce retrait une tragédie », M. Rabin a souligné que les nou-velles lignes de défense seraient encore à 250 kilomètres à l'ouest de celles d'avant la guerre de

oe cenes d'avant la guerre de six jours.

M. Rabin a enfin estimé qu'un accord intérimaire avec la Syrie n'était pas, selon lui, possible, parce qu'Israel n'évacuera jamais les hauteurs du Golan — (A.F.P.)

## RELIGION

#### Aux Pays-Bas

## Sept personnalités catholiques ont écrit au pape sur un nouvel accord intérimaire se poursuivent au sujet de la succession du cardinal Alfrink

De notre correspondant

donné sa démission comme archevêque d'Utrecht à l'occasion de son soixente-cuinzième anniversaire il y a un mols (le Monde daté 6-7 juillet), continue de préoccuper les milieux catholiques néerlandais. Les évêques se sont réunis la semaine demière à Bois-le-Duc pour discuter du problème, mais rien n'a filtré de cette réunion.

La révélation faite à Rome le 10 août, en revanche, par le journal li Messagero, que sept personnalités catholiques néerlandaises avaient adressé une lettre au pape sur le choix d'un successeur au primat des Pays-Bas, vient de relancer l'attaire. Ce groupe de catholiques, qui représente le courant de pensée majoritaire du catholicisme neerlandais, se compose de trois anciens premiers ministres (MM. Beel, de Jong, de Quay), deux ex-ministres (M. Veringa et Mme Klompe, qui, elle, fait partie de la commission pontificale Justice et Paix). le president du syndicat catholique, M. Spit, et le président de la télévision catholique hollandaise, M. Loerakker.

Dans la lettre envoyée au car-La Haya. -- La succession du Dans la lettre envoyée au car-cardinal Bernard Alfrink, qui a dinal Jean Villot, secrétaire d'Elat, en janvier demier, ces personnali tés demandent à Paul VI de nom mer un successeur au cardinal Alfrink qui - saura surmonter et ne pas exacerber les contradictions en sein de l'Eglise catholique » Le nouvel archévêque, poursult

la lettre, qui a été portée nellement par trois membres du groupe au cardinal Baggio, charos au Vatican de la nomination des évêques, devrait encourager le dislogue entre les différents courants dans l'Eglise catholique. Sans cette capacité de dialogue, concluent les signataires, - on en arrivers à une polarisation déplorable et l'Eglise souffrira de pertes désa Peut-on voir dans cette fulte, qui trouve son origine vraisemble

ment dans les milieux de la curie que Rome hésite à nommer un conservateur - à la tête de l'Eglise des Pays-Bas ? M. Veringa a déclaré qu'il était convaineu que te cardinal Baggio avait compris le sentiment de malaise chez han coup de catholiques néerlandais mi

# MÉDECINE

#### Sur plainte de la Sécurité sociale

#### L'ORDRE DES MÉDECINS RETIRE LE DROIT D'EXERCICE AU SEUL CHIRURGIEN **D'YVETOT**

(De notre correspondant.)

Le Havre. — Sur plointe de la Sécurité sociale, le docteur Roland Cléret, propriétaire d'une clinique à Yvetot, vient de faire l'objet d'une sanction de l'ordre des médecins lui Interdisant de pratiquer à partie du

teur Clèret va devoir licencier son personnel, soit vingt-neuf employés, à partir du 20 août, date du départ en traitement. Mais, outre ces licenciements, l'interdiction de pratiques faite au docteur Cièret pose un grave problème de sécurité publique. La clinique Clèret possède, en effet. le seul bloc opératoire de la région et, à 30 kilomètres à la ronde, aucus autre établissement ne peut le remplacer. Or. Yverot se trouve sur un important nænd routier. Pour les blesses de la route, les soins immédiats risqueut désormals

de se faire attendre. Déjà, en 1973, le docteur Cléret avait été suspendu deux mols pour des motifs analogues (il conteste la tarification des actes chirurgicaux). mais il avait alors obtenu l'autorisation d'assurer une permanence d'orgence (« le Monde » daté 22-23 iullet 1973).

Affirmant que l'inactivité à aquelle on le condamne est une atteinte à la liberté du chirurgien Cléret refuse cette fois-ci de sollieiter une telle grâce : « En ce qui me concerne, je pars en vacances. Que l'administration prenne ses

#### LE TÉTANOS ET LES RÉACTIONS **IMMUNOLOGIQUES**

Deux paragraphes de l'article consacre au tetanos para dans le Monde du 30 juillet ayant semble paradoxaux à quelques-uns de paradoxaux à queiques-uns de nous lecteurs, nous tenons à pré-ciser deux notions immunologiques importantes sur l'anatoxine téta-nique et l'intérêt de la vaccinstion contre le tétanos : la vacci-nation contre le tétanos est l'une des plus efficaces et de celles qui n'ont pratiquement aucun effet secondaire, car le vaccin est une anatoxine purifiée. L'anatoxine tétanique est une toxine rendue totalement inoffensive par l'ac-tion combinée du formoi et de la chaleur mais qui a gant integralement son « pouvoir in-munogène », c'est-à-dire qu'elle a garde hors de toute faculté provoquer, chez celui qui la recoli sans risques, une réaction de dé-fense et la sécrétion d'anticorps à même de neutraliser, pendant cinq à dix ans après la vaccination, la toxine naturelle.
D'autre part, nous avons écrit

qu'il faut être vacciné contre le tétanos et subir les rappels necessaires, cer « on n'est jamais im-munisé naturellement de jaçon manse naturetement de jogon inapparente contre le tétanos, et ccux qui ont contracté la maladie ne sont pas protégés contre elics ». Cela s'explique par le fait que la toxine est à ce point toxique que des doses qui provoquent la maladie sont trop faibles pour déclencher des réactions de défense de l'hôte, alors que les doses d'anatoxine peuvent être beaucoup plus fortes, pois-qu'il s'agit d'une toxine « détoxi-fice ». C'est là toute l'astuce et l'importance de la découverte du Français Ramon, qui en 1922, a su dissocier les deux propriétés de la toxine au profit de l'homme.

# **AMÉRIQUES**

JEAN GUEYRAS.

¡Né en Pologue en 1909, Pinhas
Sapir, de son vrai nom Pinhas Koslovski, émigra en Israel en 1929. Il
s'y lança immédiatement dans la
vie politique. Emprisonné à plusieurs
reprises par les Britanniques, il fit
partie de l'armée secrète de la
Haganah, puis fut l'un des premiers
directeurs de la compagnie nationaie des eaux Metoroth. En 1955 îl
devint ministre du commerce et en
1963 ministre des finances. Il occupa
ce poste presque sans interruption
pendant onze ans. Pinhas était réputé pour son apittude à e mobiiliser les ressources juives du monde »
afin d'assurer l'intégration des
immigrants et le développement
d'israel.]

#### Argentine

# Le colonel Damasco est le nouvel homme fort du gouvernement

oreille complaisante chez le co-

lonel Damasco, qui paraît aujour-d'hui occuper auprès de Mme Pe-

ron le vide créé par le départ de l'ancienne éminence grise et mi-nistre du bien-être social, M. José

Le colonel, ancien comman-

dant du prestigieux régiment des grenadiers à cheval de Saint-Marin, agé de quarante-huit ans,

était devenu, en 1972, le plus

Lopez Rega.

objectifs du nouveau cabinet ar-gentin : le nouvel homme fort, le colonel Vicente Damasco, ministre de l'intérieur. l'a dit à la sortie de la première réunion du gouvernement, il est d'ailleurs le seul ministre à avoir parlé denuis lundi. « Tous nos efforts, a-t-il dit, tendront à rendre aux Argentins la paix et la tranquillité auxquelles ils aspirent. La lutte contre les organisations clandes-tines d'exirème gauche n'empêchera pas d'engager un dialogue avec tout le monde, y compris les

politiciens. » Le commandant de l'armée de l'air, le général Luis Fautario, a dejà suggéré au gouvernement d'agir en vue de « substituer la générosité à l'égolsme, l'action à la théorie, la paix à la violence l'ordre à l'anarchie et la morale à l'inconduite ». « Ces valeurs

## Brésil

#### LA CENSURE DE PRESSE DEVIENT PLUS RIGOUREUSE

Rio-de-Janeiro (A.P., A.F.P.). Après le discours du président Ernesto Geisel (le Monde daté 6-7 août), considéré « dur et Irustrant - par les partisans de « détente » politique au Brésil, gouvernement a encore renforcé la censure sur la presse.

M. Ulysses Guimaraes, chef du Mouvement démocratique brésilien (M.D.B.), a fait distribuer, pour répon dre aux attaques présidentielles, un communique où il critique vivement le gouvernement. C'est la première fols que le seul parti d'opposition légal adopte cette tactique, après avoir longtemps recherche le « dialogue - avec le président.

« La libéralisation promise par le gouvernement n'est plus qu'une tornule destinée à maintenir les lois d'exception -, déclare M. Guimaraes, qui réclams la réforme d'une Constitution, qui accorde des - pouvoirs excessifs - à l'exécutif depuis 1968. Selon lui, la restauration de la démocratie est essentielle.

- Ce que nous voulons, dit-il, c'est mettre fin au pouvoir de l'exécutif, qui lugule le Congrès, éloutte le dans tous les domaines. » Les dirigeants du parti gouver nental (ARENA), et le ministre de la iustice. M. Armando Falcao, ont muniqué du chef de l'opposition.

Geisel et sont toujours opposés

fluence. Le durcissement de la cen-

duits de première nécessité. La mesure de banissement frappe aussi les membres de la direction et plusieurs rédacteurs de la revue indépendante Marka. Le gouverne-Salon les observateurs, les militaires qui se situent à droite du général ment a décidé de termer ce birnen-

Buenos-Aires (A.F.P., Reuter).

— La lutte contre la subversion, société et les garants de sa surle dialogue avec les partis et vie, et c'est pour ne pas avoir resl'établissement d'un « ordre mol'établissement d'un « ordre mol'établissement être les premiers de la subversion et de la tiolence

de la subversion et de la tiolence

proche collaborateur de Peron, qui l'avait nommé secrétaire général de son gouvernement. Il établissement d'un « ordre mopecté ces valeurs que le cancer était ensuite passé au second plan avec l'ascension de M. Lopez s'est propagé dans le pays. » Interprète des forces armées, le Rega.
C'est d'autre part M. Antonio

Caffiero. représentant argentin auprès des Communautés économiques européennes, qui prend le redoutable portefeuille de l'économie. Il est le sixième ministre de l'économie en l'espace de dix semaines. Le poste avait été laissé vacant à la suite du remaniement ministériel de lundi

M. Cafflero a été rappelé de Bruxelles pour prendre ses nou-velles fonctions.

#### Pêrou

## Le gouvernement sévit contre l'extrême gauche

de Lima a décidé l'expulsion, ont quitté le Pérou à destination du Mexique et de l'Argentine. Les dirigeants du parti APRA, MM. Armando Villanueva del Camp, Luis Negreiros et Carlos Enrique Ferreyros, ainsi que les jour-nalistes Jose Rosas et Carlos Flores, ont du s'expatrier au Mexique. L'écrivain Carlos Maipica, l'économiste Virgitio Roel, le secrétaire général de la Fédération des mineurs Victor Cuadros, le directeur de la revue « Marka se sont rendus en Argentine.

#### Correspondance

Lima. — Le gouvernement péruvien a annoncé, le 5 août, une série de

mesures de répression dirigées contre l'extrême gauche et contre des éléments appartenant à l'Alliance populaire de la révolution américaine (APRA), le parti de M. Raul Victor Haya de la Torre. La décision la plus spectaculaire est le bannissement de vingt-huit personnalités, dont l'ancien président

du Parlement, M. Armando Villanueva, M. Ricardo Letts, dirigeant du mouvement marxiste-léniniste Vanguardia revolucionaria, et l'economiste Carlos Maipica. Ces personnalités sont accusées d'avoir eu des « activités subversives », en particulier d'avoir • fait de fréquents voyages en divers endrolts du pays alln d'inciter le populations à entraprandra des Invasions de propriétés toncières, des grèves et des actes de violence ». Une certaine agitation sociale se

manifeste en effet depuis quelques semaines dans le pays. L'état de siège a été imposé pour un mois, le 18 juillet, dans quatre provinces du Sud. à la suite d'une grève générale provoquée à Arequipa, la deuxième ville du Pérou, par l'annonce de hausses des prix de nombreux pro-

suel, qui se proposait de rendre

compte de la crise politique en

appuvant, mais de facon critique, les

réformes du gouvernement depuis 3 octobre 1968. Marka avait mis en cause de facor

de moins en moins voilée « les pro-grès » de la « ligne de droite » dans certains secteurs du gouvernement Les autorités ont Interdit récemmen toutes les revues, de droite ou de gauche, quelque peu critiques comme Olga, Société et Politique, Peruvian Times, Opinion libre et Caretas. La mesure prise contre Marka est

justifiée, seion un communiqué du ministre de l'intérieur, par des «expressions inacceptables contre le gouvernement chillen et ses principaux dirigeants ». Les autorités peruviennes manifestent depuis quelques temps une extrême sensibilité pour tout ce qui s'écrit à propos du pays voisin. Le 22 juillet, une correspondante de l'agence Associated Press de Lima avait été expulsée pour avoir écrit que des manœuvres récemment effectuées par l'armée de avertissement au Chill ...

Ce thème connaît un regain d'actualité alors qu'on célèbre en Bolivie le cent cinquantième anniversaire de l'indépendance nationale. A cette occasion ont été lancés de nombreux appels en faveur de « l'ouverture sur la mer » de ce pays. A Lima, on a toujours craint que le Chill ne propose cette ouverture à travers des territoires arrachés au Pérou par Santiago lors de la guerre du Pecifique (1879-1883) et sur lesquels Lima n'a jamais totalement renonce à faire

# **ÉDUCATION**

#### ADMISSIONS AUX AGRÉGATIONS

HISTOIRE (femmes):

Mmes Aliaire née Pasteau (424).
Allieu née Mary (40°). Mile Argaut (68°). Mme Arnod née Potdevin (18°).
Miles Balandraud (69°). Barquin (27°). Mme Barralle née Maury (10°).
Miles Barthe (12°). Bellayche (2°).
Blatter (5°). Borrelly (78°). Boursin (44°). Burnouf (50°). Mmes Castro-Freitas née Dellinger (74°). Chaltin née Heude (68°). Chassagne née Mourievat (51°). Miles Clout (29°).
Geneviève Combeau (58°). Marie-Claude Combeau (68°). Cornuel (22°).
Coste (74°). Coulon (22°). Coustin (67°). Croset (14°). Mmes Delage née Humbert (78°). Drame née Besaninou (56°). Dragland née Mounier (68°). Miles Duhesser (7°). Dufoulon (51°). Escoda (3°). Mme Galllard née Bre-cet (58°). Mine Duhem nee Elbiche (74°), Miles Duranton (48°), Dussaix (29°), Miles Duranton (48°), Dussaix (29°), Escoda (3°), Mile Dominique Gérard (29°), Mine Gielen née Tissarand (17°), Miles Giorgi (18°), Godin (34°), Claudine Goistein (47°), Grissolange

(22°), Prançoise Guenot (74°), Huart (25°), Michèle Israël (55°), Patricia Jacob (38°), Mma Kedzierski née Simon (78°), Mile Anitz Lebon (11°), Mme Leiorrain née Steyaert (15°), Miles Lemlère (44°), Levigne (4°), Lourde (78°), Luzan (8°), Malenon (58°), Meriter (78°), Metzger (55°), Molleton (20°), Morère (36°), Morsan (73°), Christine Moulin (44°), Moussu (73°), Mmes Nolleton (20°), Propronter (78°), Miles Peyrard (58°), Peyronnet (78°), Miles Peyrard (58°), Peyronnet (78°), Marie-Christine Pierre (37°), Pirol (26°), Premisler (38°), Quentel (66°), Rensudat (6°), Mme Rinaudo nès Mounier (29°), Miles Danièle Robin (54°), Mmes Roguès nés Gay (51°), Roux née Barbier (40°), Miles Sabiayrolles (18°), Seux (63°), Mme Soteras née Ta v er ni er (12°), Miles Sawarc (58°), Tarwid (58°), Miles Tébaud (1°), Valette (40°), Miles Vignes (58°), Catherine Vincent (3°), Volpelier (20°).

#### (PUBLICITE)

COLLEGE CEVENOL nent secondaire privé à la Montagne 43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON, — Tél.: 59-72-52.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Préparation aux BAC G1 Technique administrative ; préparation aux BAC G2 Technique quantitative de sestion Enseignement intégré à l'enseignement général.

INTERNAT - EXTERNAT - Garçons et filles Ouvert les week-ends et petites vacances, sauf Noël et Pâques.

idouard

**建筑图识证** 

BESTERNER SE

EEREL NO

1 to 14 to 15 to 1

M. Ches.

Le nouvel sichevêque.

TMMUSICEOGLOB

Self-Marie 1995

1.9**3** ( ...

The second of th

De notre correspondent

Bernard Alank qui a dinal dean Viller, secretate et januer cermer, cer en januer carnier, secretate ni tés demancent à Paul Vi mett à l'occasion de son tés demondres la companie de la comp daziene anniversaire il y Alfrink qui = 20073 (printing y tie Monde daté 6-7 juilpas execerber les controllers sein de l'Eguis cathologie ue de préodotiper les miioliques regulardais. Les Bons-ie-Duc pour discudeme, mais rien n'a fil-

Le nouver de la company de la lettre, dus a dié poné par nellement par mois membre. nellement par 1015 mentre groupe au caranal Bago, e au Vatican de la nomitéus évêques, caurai encourage la dittarana A réumon. Nation taite à Rome le en nevanche, par le jouresagero, que sept personcatholiques nácriandaises present une lettre au pape hoix d'un successeur au R Paya-Sas, vient de re-Males. Ca groupe de caqui représente le courant majoritaire du catholi-eriandais, se compose de ciens premiers ministres J. de Jong, de Cuay), deux w (E. Verings et mage, qui, elle, lait parte omnission portificale Jus-

eveques. dans l'Egi se l'aircolique ser Capacite de disjogue contact signatures, on an armen a polarization decirate at the Southing Ce Date: Comme Benj-d- Abjt zaue Celle Mit frouve son origine waters, ment dans les milieur de b que Rome héste à none e couceatistism - g is fe l'Eglisa des Pala-Bas 7 Ha a decisia de etat comet. le cordinal Bagon alat de semiment de maiate (%) coup de dans nouvelle (%) coup de dans (%) néchate (%) se sentent (nommer à par for ski), le président du syndi-plique. M. Spit, et le prée la telévision catholique se, M. Lourakker.

DECINE LE TETANOS ET LES MAR

朝班 远 梅斑斯 LE DROIT D'EXERCICE I SIN CHRIDGEN

la Licerité sociale

DYVETOT e notice married factors pure - Sur plainte de la cation : s matter le docteur Rained : elete de laire l'etiel d'ann a de l'ordes des mederies ini ntat de berfitante a tatter du

suite at exity message, is doc-1984 to Besut histories bid in Code 32 Aust. date du stepart dainte mujules states terrant ? trapet. Mais, satte ces Leen. the finite description of the control of the contro triffen Eteret genentite, en eilet The appearance of La friend auth tightsenungt of best. iplater. Ut., Yeethe De treuer : Explainment seems toutile! les bienes de la touir des letteddists sieners) despressio

PANE STREET, IN SPECTAL LICENT COLL. bie entreman deut wolf haut STATE AMARINESTS LE CARRETT ... RING ACT ACTS STREET, ST. ST. R. RAME COMP. SERVER . P. SEC. 12. denterer unt pertenterer

emant and Conscious 4 Sp. rat to condamne est une to a more fo chineses the same whiter, it decides toffice cathe to the Se wille. and tribe griege ; a Lit is Gat Lagrand by Many to exceed.

MICATION

ADMISSIONS AUX AGREGATION

OTHE MARKET

COLLEGE CEVENOL

The state of the s EMSELENT TECHNICLE

Selection and A.C. Co. Salar ballan Salar Salar

CATERNAT - COLUMN CHANGE THE PROPERTY OF THE PARTY.

## HISTOIRE

**SPORTS** 

UN HOMME DE SON TEMPS

par JEAN-PIERRE COT (\*)

Édouard Herriot

Edouard Herriot est-il de notre temps ?

François Luchaire l'affirme dans son introduction à l'ouvrage Edouard Herriot, études et témoignages, que viennent de publier l'université de et le Cercle Edouard-

Herriot (1). Pourtant, la lecture de ce volume de souvenirs, d'études ou de notations par des hommes qui ont connu Edouard Herriot et ont été associés à son action ne laisse pas cette impression. Et l'audacleux parallèle que trace Luchaire entre Herriot et Mitterrand paraît forcé, tant le dirigeant radical socialiste était solidement chevillé à son époque et à son

Herriot, c'est la III" République. Né avec elle. Herriot est élevé dans la tradition de la République. Condiscipie de Léon Blum, à l'Ecole normale supérieure, il y acquiert, note P.-O. Laple, cette immense culture qui étonnera par la suite tous ceux qui l'approchent, et dont jaillira une œuvre littéraire terme et riche, marquée par une thèse sur Mme Récamier et une admirable Vie de Beethoven, qu'il écrit alors qu'il exerce des fonctions gouvernementales. Daniel Mayer souligne qu'il s'éveille à la politique avec l'Affaire. Le doute apparaît progressivement chez ce fils d'officier. Lorsau'il sera convaincu de l'innocence de Dreylus. il acceptera de former la section de Lyon de la Lique des droits de

Lyon, qu'il administre pendant plus d'un demi-siècle. Coherdy rappelle son action vigoureuse à la tête de la municipalité. Action marquée par l'alliance souvent difficile avec les socialistes lyonnais, et ceci dès l'origine. Dès l'élection du nouveau maire en 1905, le Progrès regrette (s rupture de l'union de la gauche... Ces relations difficiles, Herriot les vivra au gouvernement. Paul Bastid évoque le refus de participation des socialistes au Cartei des gauches en 1924. En 1936, c'est Herriot qui n'est pas de la grande aventure du Front populaire, alors qu'après le 6 février Herriot a slége dans les gouvernements d'union nationale et ne quitte le gouvernement Laval qu'en janvier 1936. Si ses amis Auguste Pinton et Maurice Rolland se lancent dans le combat, si lui-même devient le président de la Chambre du Front populaire. Il reste néanmoins... à la

Car Edouard Herriot exprime toutes les contradictions du radicalisme, retracées par Jean-Thomas Nordmann. Il fait corps avec son parti, en

En 1924, il se heurte durement au mur de l'argent et encourt la vindicte des cardinaux de France. Il sera pourlent deux ans plus tard du cabinet d'union nationale que lorme Poincaré.

Refusant de céder devant Pétain et Laval en 1940, il n'acceptera pourtant pas de rejoindre par la suite Londres ou Washington. Et, en 1946, remarque Jacques Georsel, les conseils du - mentor - de la nouvelle République ne sont guere écoutés.

L'élection à l'Académie française, en 1947, lui assure à point nommé l'immortalité. Herriot est déjà dans

#### Un grand ministre de l'instruction publique

Oue reste-t-il de l'œuvre d'Herriot ? Une certaine conception de la démocratie (Georsel). Hostile au pouvoi personnel, qu'il soit incamé par Millerand, Caillaux ou de Gaulle Herriot affirms hautement les droits du Parlement, dépositaire de la souverainelé nationale et garant du débat démocratique.

Edouard Bonnefous rappelle un

aspect moins connu de l'œuvre. Herriot fut un grand ministde de l'instruction publique. Dans le gouverne ment Poincaré, il engage la bataille de la gratuité scolaire, énonce le principe de l'école unique et déve loppe la formation scientifique des élèves Cependant, c'est en politique etrangère que les idées d'Edouard Herriot ont eu le plus grand retentis sement (J.-B. Duroselle, Pierre Cot). Reconnaissance de la Russie soviélique, fidélité à l'alliance anglosaxonne et à la parole donnée (son gouvernement tombe, en 1932, sur l'affaire des dettes à l'égard des Elats-Unis), développement de l'organisation internationale (on doit à Herriot le triptyque arbitrage-sécu

Duroselle oppose ces grands traits la politique du chien crevé au fil de l'eau que mène Aristide Briand.

Michel Soulié, dans le Cartel des gauches, rappelle l'anecdote suivante : su lendemain de la victoire, un lournaliste vient solliciter une déclaration d'Edouard Herriot, Pour toute réponse, celui-ci tend une rose, symbole de la victoire. C'était une rose d'un autre temps.

(\*) Député socialiste de la Savoie, professeur à Paris-I.

## **ATHLÉTISME**

#### Le Néo-Zélandais John Walker bat le record du monde du mile

Fidèle à la tradition qui veut que les coureurs néo-zélandals soient particulièrement vigouroux et talentueux. John Walker a otabli un nouveau record du mile (1 609 mètres) en 3 min, 49 sec. 4/10. mardi 12 août à Gôteborg (Suède). L'ancien record (3 min. 51 sec.) appartonait depuis le mois de mai de cette année au Tanzanien

Du 800 mêtres au cross-country

Naguère, on découvrait les coureurs néo-zélandais lorsqu'ils prenaient place sur le podium olympique. C'est ainsi que, dans la finale du 800 mètres des Jeux de Rome, en 1960, le Belge Roger Moens, alors recordman du monde, se laissa souffier la victoire par un jeune homme lotalement inconnu. Cet athlète totalement incomnu. Cet athlète des antipodes, tout de noir vêtu, s'appelait Peter Snell. Douze ans plus tard, à Munich, Rod Dixon devait se mettre aussi soudaine-ment en évidence, en se classant troisième du 1500 mètres.

Cependant, les moyens d'infor-mation avaient gagné en rapidité, et les progrès de l'aviation rac-courci les distances. Au début de l'année 1974, à l'occasion des Jeux du Commonwealth, organisés à Christchurch (Nouvelle-Zélande), on apprit donc qu'un certain John Walker avait terminé sur les talons du Tanzanien Bayi dans la finale du 1500 mètres. Tout comme le vainqueur, Walker, filant comme un boilde dans le dernier tour, avait battu le record du monde de l'Américain Jim Ryun (3 min. 33 sec. 1/0). Il fut naturellement invité faire étalage de ses qualités n Europe une fois l'été venu. Entreprenant une seconde tour-

AUTOMOBILISME ACCORD PROVISOIRE

Un accord provisoire est intervenu entre Matra et Shadow, pour la fourniture de moteurs de formule 1. La société américaine Universal Oil Products et Shadow. qu'elle soutient financièrement ont en effet décide d'utiliser le moteur français pour trois pro-chaines courses, c'est-à-dire, pra-tiquement, pour la fin de la

ENTRE MATRA ET SHADOW

Les essais effectués actuellement font espérer une entrée en lice de l'association Matra-Shadow pour le Grand Prix d'Autriche du dimanche 17 août, comme on le prévoyait il y a juste dix jours (le Monde du 5 août). L'expérience pourrait être poursuivie lors des grands prix poprsulvie lors des grands prix qui restent à disputer (Italie et Etats-Unis) et, éventuellement à l'occasion du Grand Prix de l'Automobile-Club de Suisse, qui aura lieu le 24 août sur le circuit

née europeenne cette année, il s'était déjà signalé à plusieurs reprises avant son exploit de Göteborg. Il y a deux semaines, chronomètre en 3 min. 32 sec. 4/10 chronométre en 3 min. 32 sec. 4/10 dans un 1500 mètres, n'avait-il pas notamment démontre qu'il était en mesure de supplanter Bayi, leader de la spécialité, avec un temps de 3 min. 32 sec. 2/10 ? Du 1500 metres au mile, la différence n'est pas bien grande, et Walker pouvait aussi blen battre le second record du petit coureur tanzanien. C'est maintenant chose faite.

Au temps de la spécialisation à outrance, la gamme des possi-bilités de ce magnifique athlète de vingt-deux ans (1,86 mètre et 75 kilos) ne laisse pas d'étonner. Ayant déjà couru un 800 mètres en 1 min 44 sec. 9/10. il s'est. en effet, classé quatrième du en effet, classé quatrième du dernier cross international organisé à Rabat sur une distance de 12 kilomètres. Vollà qui pourrait lui permettre de remouveler l'exploit de Snell, lequel, quatre ans après sa victoire de Rome, remporta à Tokyo un double succès olympique dans le 800 et le 1500 mètres

RAYMOND POINTU.

#### DOUZE SECONDES EN TRENTE ANS

En trente ans, le record du monde du mile a été, en douze fois. amélioré de douze se-

4 min. 1 sec. 4/10. G. Haegg (Suède), 17 juillet 1943, à Mal-moe; 3 min. 59 sec. 4, R. G. Ban-nister (G.-B.), 5 mai 1934, à Oxford; 3 min. 58 sec. J. Landy (Aust.), 21 juin 1954, à Turku; 3 min. 57 sec. 2, D. ibbotson (G.-B.), 19 juillet 1957, à Lon-dres ; 3 min. 54 sec. 5, H. Elliot (Aust.), 6 août 1958, à Dublin ; 3 min. 54 sec. 4, P. Snell (N.-Z.) 27 janvier 1962. à Wellington 27 janvier 1992. A weilington; 3 min. 54 sec. I. P. Sneli (N.-Z.). 17 novembre 1964, à Auckland; 3 min. 53 sec. 6, M. Jazy (Fr.), 9 juin 1965, à Bennes; 3 min. 51 sec. 2, J. Ryun (E.-U.). 17 juillet 1966, à San-Francisco; 3 min. 51 sec. 1, J. Ryun (E.-U.) 24 juin 1967. à Bakersfield 3 min. 51 sec, Filbert Bayi (Tan zanic), 17 mai 1975, à Kingston 3 min. 49 sec. 4, J. Walker (N.-Z.), 12 août 1975, & Goete-

### L'AFFAIRE SAINT-AUBIN

## Un non-lieu est rendu en faveur de M. Mion l'officier de gendarmerie inculpé de faux témoignage

M. Pierre Blondeau, premier jugo d'instruction à Dijon. a rendu le 31 juillet dernier une ordonnance de non-lieu en faveur d'un officier de gendarmerie. M. Robert Mion, inculpe de faux témoignage dans l'affaire Saint-Anhin te le Monde » du 15 février). A l'époque des faits (juillet 1984), M. Mion commandait la compagnie de gen-darmerie de Fréjus, responsable de l'enquête ouverte après la mort. dars un etrango accident de la route, de Jean-Claude Saint-Aubin, vingt-deux ans, et de sa fiancée, Dominique Kaydasch, dix-hult ans.

M. et Mme Saint-Aubin, les parents de Jean-Claude, a inter-jeté appel de cette ordonnance de non-lieu et l'affaire devrait être de nouveau examinée, à la rentrée judiciaire, par la chambre d'ac-cusation de la cour d'appel de

cusation de la cour d'appel de Dijon.

Onze ans de procédure, déjà, et un espoir de plus en plus ténu d'aboutir un jour, dans cette affaire, à la découverte de la vérité. Le 5 juillet 1964, vers 7 heures du matin, un camion militaire, suivi d'une 203 Peugeot noire, débouche hrusquement du camp de Pupet-sur-Argens (Var). camp de Puget-sur-Argens (Var).
sur la R.N. 7. et percute contre
une volture de tourisme immatriculée en Suisse et pilotée
par Jean-Claude Saint-Aubin,
essayeur chez Volvo, à Genève. essayeur chez volvo, a ceneve.
Le conducteur et sa flancée sont
tués sur le coup. Le chauffeur du
camion militaire prend la fuite,
toujours suivi par la 203 Peugeot
noire. Ce drame a un témoin :
M. Mohamed Moualkia, ancien harki, qui confirme son recit devant huissier.

Mais depuis onze ans, tout sem-

#### Responsables d'accidents morfels

DEUX CAMIONNEURS FRANÇAIS SONT INCARCÉRÉS EN IRAN Deux camionneurs français. MM. Raymond Perreux et Gérard

Trois, sont actuellement détenus en Iran pour avoir été à l'origine en Iran pour avoir été à l'origine d'accidents mortels. M. Perreux aurait tué une personne et en aurait blessé trois autres avant de prendre la fuite, le dimanche 10 août. Il aurait été arrêté à la frontière irano-traktenne.

Quant à M. Trois, emprisonné depuis le 29 julin pour avoir écrasé les chauffeurs de deux voitures.

depuis le 29 juim pour avoir ecrase les chauffeurs de deux voitures qu'il avait heurtées après s'être déporté sur la gauche, il pourrait être prochainement libéré sous caution, puisque les 60 000 F nécessaires à sa libération ont, en effet été réunis. M. Trois pourrait même regarger la France. rait même regagner la France

jusqu'à son procès. La loi iranienne prévoyant que tout suteur d'un accident mortel sur la route doit être détenu jusqu'à son jugement, une trentaine de camionneurs étrangers taine de camionieus consumeratione à celui des deux

M. Daniel Machuron, avocat de ble se liguer pour discrediter ce témoignage, et les diverses ver-sions officielles n'ont retenu jus-qu'ici que la thèse de l'accident provoque par un excès de vitesse, sans (aire mention de la présence de véhicules militaires. Anomalies dans les rapports de la gendar-merie de Fréjus, falsification de documents, disparition de pièces à conviction, ont été pourtant à conviction, ont été pourtant constatées, mais aucune des multiples et complexes procédures engagées par les époux Saint-Aubin n'a jusqu'à présent about. Les autorités judiclaires — excepté M. Bernard Lathelier, ancien juge d'instruction à Dijon, qui a relancé l'affaire — ont toujours fait pre uve d'une certaine retenue pour prendre en considération les pour prendre en considération les faits rapportés par les parents de Jean-Claude.

JUSTICE

Jean-Claude.
C'est que M. et Mme SaintAubin avancent une thèse qui
accuse l'Etat français : la voiture
de leur fils a pu être confondue
avec celle d'activistes de l'O.A.S.,
qui utilisaient alors la Suisse comme plaque tournante de leurs actions, et Jean-Claude et sa fianactions, et Jean-Claune et sa han-cée ont pu être alnsi victimes d'une a erreur » de certains ser-vices spéciaux. En juillet 1954, le Var s'apprêtait à accueillir le général de Gaulle et d'im-portantes mesures de sécurité avalent été prises dans la ré-sion.

#### UN DETENU SE DONNE LA MORT A LA PRISON DE LOOS-LÈS-LILLE

Un détenu de la maison d'arrêt de Loos-lès-Lille, M. Abdallah Ben Moktar, åge de vingt-deux ans, de nationalité française, s'est suicidé dans la soirée du diman-che 3 août.

Le détenu, qui était soigné au centre médico - psychiatrique de la prison, avait été envoyé, pour des raisons indéterminées, à la cellule de correction — le « mi-

cellule de correction — le « mitard », — maintenu par une
ceinture de contention.

Il aurait réussi à se dégager de
cette ceinture et se serait étranglé
avec une des sangles de celles-ci.
Les circonstances de la mort de
M. Abdallah Ben Moktar ne sont
pas complètement connues, mais
on peut toutefois se demander si
un détenu transféré d'un centre
médico-psychiatrique au « mitard » ne méritait pas une atten-

## FAITS DIVERS

#### LA FEMME DE L'ANCIEN AVOCAT DU GROUPE BAADER-MEINHOF CONTESTE LES RÉVÉLATIONS DE

« DER SPIEGEL ». Mme Hildegard Haag, iemme de l'ancien avocat du groupe Baader-Meinhoi, qui passe ses vacances dans ce qui est, selon la police ouest-allemande, un des repaires du groupe — une ferme de Saint-Jean-de-Buèges. près de Montpellier — s'est éton-

près de Montpellier — s'est étonnée des « révétations » de l'hebdomadaire Der Spieget (le Monde du 12 aoûts.

« La police n'a eu aucune peine à trouver la trace de notre maison, a-t-elle explique à un journaliste du Midi-Libre. Nous ne l'avons jamais cachée. Le plan se trouvait chez nous à Heidleberg. Les voisins étaient au courunt, »

Mme Haag, qui a précisé que jamais Daniel Cohn - Bendit, n'était venu à Saint-Jean-de-Buèges, a ausst affirmé ne pas avoir revu son mari depuis le 14 mai dernier. « Je n'ai aucune nouvelle de lui et ne souhaite par en coor car mou courrier. pas en avoir car mon courrier est contrôle. J'aimerais pouvoir garantir à mes deux enfants une vie plus calme. »

# - PUBLICITE!

L'édition 1975-76 du Répertoire Général des Salles de Congrès et Séminaires vient de paraître. 2.200 salles (1.500 en France, 700 à l'étranger) sont répertoriées avec toutes leurs caracté ristiques (capacité, matériel, équipement hátelier et loisirs, restauration, etc.). Vente:

8, rue de Berri - PARIS (8") Tél. 225-96-84 Prix: 180 F (T.T.C.)

Dix-huit morts et trente-sept blessés le 27 mars 1975

#### L'incendie de l'hôtel Santa-Maria-Maggiore serait dû à un acte criminel

L'origine criminelle de l'incendie qui avait détruit, pendant la rence de presse dans les salons de l'hôtel Lutétia à Paris, ont donné nuit du 26 au 27 mars 1975, l'hôtel Excelsior à Sant-Maria-Maggiore, provoquant la mort de dix-huit personnes — trente-sept autres avaient été blessées, - sera probablement retenue par la justice italienne. Les responsables de l'Association de défense des victimes de Santa-Maria-Maggiore, qui ont reuni, mardi 12 août, une confé-

Depuis cette catastrophe, les heurtées à une interminable sucheurtées a une interminable suc-cession de difficultés. Du fait, d'abord, de l'agence de voyage Mer et Soleil qui avait orga-nisé le circuit (elle fonctionnait sans licence depuis 1972 après de nombreux incidents), qui n'a pas respecté sur place son contrat, selon les responsables de l'association, et surtout qui n'a pas averti les familles alors qu'elle était la seule dépositaire des noms et domiciles des vacanciers. M. Daniel Caux, président de cette association de défense des vicassociation de deleuse de sur limes, a mène affirmé sans ambages qu' a il y avait quelque chose de pourri au royaume du tourisme organisé ».

Une fédération des associations des victimes

Après les agences, les pouvoirs Après les agenes, les pouvoirs publics, a Nous avons reucontré, ajoute M. Caux, la pire des incompétences du côté des organismes d'Elai. » Entre, dix autres exemples, il note qu'un mois après drame il a fallu trois echanges de lettres pour que le ministère de lettres pour que le ministère des affaires étrangères reconnaisse avoir en sa possession les affaires de l'une des victimes et que, quatre mois plus tard, le même ministère écrive à l'association pour se procurer... les adresses de certaines familles a pour affaire les concernant ». Fonte de cette malheureuse

nelles : déià les associations consfamilles des victimes s'étaient tituées après les accidents de heurtées à une interminable sucleur accord. Objectifs de cette fédération? En premier lieu, ap-porter aux familles toute l'aide administrative, juridique, morale

constitution de partie civile. dont elles ont besoin « Si cette jédération, qui répond à un be-soin réel et devrait être recon-nue d'utilité publique, avait existé, nous aurions évité maintes démarches inutiles et gagné un

cette précision après le retour d'Italie de leur avocat. M' Jules

Borker. Ils ont également indique que le procureur de la République

du parquet de Palanza avait accepté de recevoir leur plainte avec

Collision sur un passage à niveau à l'entrée de Paimpol

TROIS MORTS, SEIZE BLESSÉS

Trois personnes ont été tuées et seixe blessées, après une colli-sion entre un camion et un autorail circulant sur la ligne Guin-gamp - Paimpol. L'accident s'est produit sur le passage à niveau de Plounez, dans les Côtes-du-Nord, à l'entrée de Palmpol, le 12 août, dans l'après-midi. Le camion chargé de gravier avait traversé la voie ferrée, alors avant maverse la vule lerree, alors que les signaux lumineux et sonores du passage à niveau — non gardé — annonçaient le pas-sage de l'autorail.

Le conducteur du camion. M. Gaston Malfart, de Guingamp, M. Gaston Mairart, de Guingamp, a été tué sur le coup, ainsi que deux passagers du train : Mile Becherel, de Ploubazianec (Côtes-du-Nord), et M. Grunenfelder, demeurant en Suisse. Seize autres personnes qui se trouvaient dans l'autorail ont été blessées. Deux sont dans un état grave.

catastrophes naturelles ou crimi- retour circulent chaque jour.

appartient à la S.N.C.F., mais est exploitée par une régle départe-mentale, la Compagnie de chemin de fer et de transports automo-biles (C.F.T.A.).

[il existe en France vingt-trois mille sept cent quatorze passages à niveau, dont buit mille cinq cent vingt et un sont gardes par des agents de la S. N. C. P. Sept mille neuf cent onze sont « fermés » par des signaux lumineux accompagnés dans certains cas par des signaux sonores et des denui-barrières (qua-tre ou deux) qui barrent la voie. Quatre cent dix sont épulpés comme l'est celui de Plounez, c'est-à-dire uniquement par un feu rouge et une sonnerie. Enfin, sept mille deux cent quatre-vingt-deux ne sont pas gardés et ne sout pas signalés autrement que par les panneaux classi-ques sur les routes d'accès.

Aucun passago à niveau n'est Jamais sûr. L'idéal est de les remplacer par des ouvrages d'art. Deux cent 1874. Il faudrait devantage de crédits

Mais, pour Me Jules Borker, avocat, cette fedération pourrait aussi mener un combat plus précis, « Au moment où les dangers, les risques divers, augmentent que font les compagnies d'assu-rances? s'étonne - t - il. Eh bien l la liste de leur exonération de certaines responsabilités s'ac-croit, dans l'exacte mesure où les caractères d'imprimerie de leurs caracteres a imprimerte de teurs polices diminuent. C'est intolérable. De puis 1951, des textes législatifs ont successivement étendu la protection des assurances aux victimes d'accidents de contracte de la composité de la company de la com chasse et de calamités agricoles. chasse et de calamités agricoles. Il est temps que la même protection soit envisagée pour les victimes de catastrophes naturelles ou criminelles. De son côté, le consul de France à Turin, M. Georges Frieschi, a adressé au ministère des affaires étrapoères à Paris

des affaires étrangères à Paris, une lettre — dont une copie a été envoyée à M. Daniel Caux dans laquelle le consul indique que l'enquête conduite par les autorités italiennes « tend de plus en plus à conclure à l'origine cri-minelle ». Or, estime M. Frieschi, « si cette thèse prévalait, ce serait au détriment des intérêts de noi compairiotes qui verraient se res-treindre considérablement le champ des poursuites contre les propriétaires ou le gérant de l'hôtel ». D'autre part, ajoute le consul, « la police d'assurances de l'hôtel couvre l'immeuble, mais ne contient aucune clause d'ouverture de la responsabilité envers les tiers ». Il semble, en outre, qu'il subsiste quelque ambiguité sur le titre même de la propriété, qui serait encore, estime M. Frieschi, cette rançon à qui permetirait d'dentifier le cu les ravisseurs.

En Allemagne fédérale

L'INCENDIE DE LA LANDE DE LUNEBOURG N'EST TOUJOURS PAS MAITRISE

L'incendie qui fait rage depuis six jours sur la lande de Lune-bourg, en Basse-Saxe, n'a tou-jours pas pu être circonscrit. Malgré l'ampleur des moyens mis en œuvre, un nouveau foyer s'est déclare à Luechow-Dannenberg, près de la frontière, et s'est propagé pendant la nuit du 12 au 13 août à cause des changements de vent. Il occupe ce matin une surface de 15 kilomètres carrès.

Les huit mule hommes qui Les huit mule hommes qui étaient déjà sur place — pomplers militaires et bénévoles — ont été renforcés cette nuit par quatre-vingts voitures de pomplers de Hambourg et seize de Brême. Quatre villages ont dû être évacues : Rebberlah, Sheuen, Garssen et Starkshorn.

Quatre-vingts pompiers et sol-Quatre-vingts pompiers et sol-dats ont été sauvès in extremis dans la journée d'hier par l'in-tervention des hélicoptères. Cinq hommes avaient trouvé la mort dans la journée du dimanche 10 soût (et non sept comme il avait d'abord été annoncé). Cinq mille hectares de forêts, landes et tourbières ont été détruites mille hectares de forêts, landes et tourbières ont été détruites. Les dégâts s'élèvent à plus de 20 millions de deutschemarks (35 millions de francs). La ligne de chemin de fer Hanovre-Hambourg est coupée, et tous les trains entre Berlin-Ouest et la R.F.A. sont détournés.

 Quarante mille francs pour e Quarante mille francs pour retrouver le ravisseur de Stéphanie Grenot. — Le grand-père d'une fillette âgée de deux ans, Stéphanie Grenot, enlevée la semaine dernière à Talloires (Haute-Savoie) et rendue saine et sauve à ses parents contre une rançon de 400000 francs (le Monde daté 10-11 août), a annoncé lundi, qu'il offrait une Naissances

Jean de la Guértvière et nique, née Pavie,
Ainsi que Xavier,
sont heureux d'annoncer la maide

Jean ROGAUT

Mme Jezu Bocaut, M. et Mme Christian Rocaut-uillet et leur fille, M. et Mme Guy Rocaut et leurs enfants, mine Aristide Quillet, ont la profonde douleur de faire part du décès, dans as soixante-dix-huitième année, de M. Jean EOCAUT, commandeur de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918 et des T.O.E.

et des T.O.E.,
médaille du Combattant volontaire,
président-directeur général
de la librairie Aristide Quillet,
président-directeur général
des « Dernières Nouvelles
de « Dernières Nouvelles
des l'estractures
des l'estractures
des l'estractures
des les les défonts, les
obsèques ont été célèbrées dans la
plus stricte intimité à Villiers-Adam
(Val-d'Oise), le 12 soût 1975.
« Le Logis »,
\$5840 Villiers-Adam.
Cet avis tient lieu de faire-part.
(Né se fami 1898 à Mégan (Sadne-et-

Cet avis tient lieu de faire-part.
(Né le 6 mai 1998 à Mâcon (Saône-et-Loire), fils d'Henri Rocaut, officier de carrière, il avait épousé, le 14 avril 1931, Mile Marcelle Guillet, la fille de l'éditeut Aristide Quillet, Ses deux fils, Christian et Guy, sont entrés dans l'entreprise familiale, qu'ils dirigent à Paris.

Jean Rocaut était P.-D.G. des « Dernières Nouvelles de Strasbourg» depuis 1961. Après evoir exorcé la fonction de secrétaire général de la librairie Aristide Cuillet, il fut pommé P.-D.G. de la librairie à la mort de son beau-père. Administrateur de l'Imprimerie de Complègne, da la librairie Maloine, des « Dernières Nouvelles de Colmar», il fut vice-président du Syndicat des quotidiers régionaux depuis 1948 et membre du conseil d'administration de l'A.F.P. de 1957 à 1974.] 1957 à 1974.]

enfants, et Mme Jacques Berthault et leurs enfants, M. et Mme Xavier Michelet et leurs

M. et Mme Alain Béraud et leurs enfants.
M. et Mme Alain Béraud et leurs enfants.
Ses enfants et petits-enfants,
M. et Mme Georgea Sabrousset,
ses frère et sœur,
ont la douleur de faire part du décès de
chevalier de la Légion d'honneur,

chevalier de la Légion d'honnen: croix de guerre 1914-1918, médaille militaire, survenu le 4 août. La cérémonie a eu lieu à Angonlême dans la plus stricte intimité.

27. boulevard de Bury.

Le président et le conseil d'administration de la compagnie centrale SICLI ont le regret de faire part du décès survenu le 7 soût 1975

M. Robert BOURBEY, ingénieur des arts et métiers officier de la Légion d'honneu administrateur de la société.

- Mme Charles Claudon, née Renée Pelletrat de Borde, M. Gilles Claudon M. et Mme Hubert Claudon et leur M. et Mme Jean-Pierre Grezaud et leurs enfants,
M. et Mme Bernard Pingeot et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décàs de leur époux, père, beau-père et grand-père
M. Charles CLAUDON.

M. Charles CLAUDON, des affaires étrangères (E.R.).
officier de la Légion d'houneur,
croix de guerre,
survenu à Paris le 11 août 1975, muni
des sacraments de l'Eglise.
Les obsèques auront lieu le samed!
16 août, à l'h haures, en l'église
Notre-Dame-des-Champs, boulevard
du Montparmasse à Paris.
129. boulevard Raspail,
75006 Paris.

M. et Mms André Gatineau,
M. et Mme Jean Gatineau,
Ses petits-enfants et arrière-petitsenfants.

de
Mme Jacques GATINEAU,
née Germaine Chevallar,
Les obsèques auront lieu le jeudi
14 soût. à 9 h. 30, en l'église du
17 theil (Allier). suivies de l'inhumation au cimetière de Gentilly (Valde-Marne), vers 16 h. 45.

 On annonce la mort de
 Mme Emila KANN,
 née Susanne Colletta,
 agrégée de l'Université,
 vice-présidante de la Ligue
française des droits de l'homme,
 seclares confidere : l'accellente de l'accellente d ancienne secrétaire générale de la Pédération internationale des droits de l'homme, survenue en son domicile, le 8 soût

1975. [Ancienne Biève de Victor Basch qui fut président de la Lique francaise des droits président de la Ligue francaise des droits de l'homme de 1926 à 1944, Suzanne Collette-Kahn, professeur agrégé d'allemand, a été l'épouse d'Emile Kahn qui fut successivement secrétaire et président de la Ligue, Suzanne Collette-Kahn était membre de la Ligue depuis 1920, et membre de son comifié central depuis 1921. Vice-présidente en 1947. Suzanne Collette-Kahn avail été étue secrétaire générale de la Fédération internationale des droits de l'homme en 1951.1

Mms Henri-Jacques Lanore, Jean-Jacques Lanore, et Mms Alain Tabaste et leurs enfants.
ont la douleur de faire part du décès M. Henri-Jacques LANORE, survenu le 9 soût 1975 à Pontaine

bleau. L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité, le mercedi 13 août 1975, au cimetière Montpar-nasse dans le caveau de famille. 12, rue Oudinot. 73007 Paris. 106, avenue Félix-Faure, 75015 Paris.

un quart defie la soif

> et l'alcootest

On nous prie d'annoncer le décès Mme BREJON de LAVERGNÉE. nie Henriette Decharme, rappelée à Disu, dans sa quatre ringt-dixième année, à la Prévôte

vingt-dirième année, à la Prévôté. le 7 soût. Les obsèques, suivies de l'inhuma-tion à Saintes, ont été calébrées en l'église de Port-d'Envaux (Charente-Maritime), le 9 soût. De la part de Rané et Françoise Filhol, Jacques et Monique Brejon, Susanne Mabire, Pierre et Marie Regnauld de la Soudière,

oudière, Pierre et Yvonna Brejon, Prançois et Michelina Brejon, Pierre et Chantal Le Biaye, Fernand et Nicole Brejon, Michel et Béatrice Massenet, Didler et Monique Brejon, Laurence Brejon, see enfants, de ses cinquante-dem petits-enfants et de ses vingt-su arrière-petits-enfants.

- Les obsèques de

Mine Jules MEDIONI,

nés Suzanne Medioni,

auront lieu le jeudi 14 soût à 16 h. 15,

au cimetière de Bagneux-Parisien.

De la part de son mari, ses enfants,

et toute la famille. 11. rue Pascal, 75005 Paris.

- M. Marcel MOLLION, commandeur de la Légion d'honneur président-fondateur de l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français, et président d'honneur de la Pédération internationale

est décéde.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimitée, le mardi 12 août.

- On nous prie d'annoncer la décès, à l'âge de quatre-vingt-cinq décès, à l'àge de quatre-vingt-cinq ans, de Mme Gaston PASTRE, née Violatte Bieder, officier des Palmes académiques, membre de la Société des poètes français, survenu à Louveciennes le 20 juillet 1975. De la part de M. et Mme Claude Basse. 67, rue du Montparnasse, 73014 Paris.

--- M. et Mme Jean-Jacques Rivaille, M. st Mms Jean-François Duclo Rivaille, Mile Tessa Rivaille,

30120 Bauquiès-Le-Vigan. 28, rue du Petit-Musc. 75004 Paris.

— M. et Mme Paul Monié. M. Louis Bénisti, le docteur So-lange Bénisti-Sarfati et leur flis, M. et Mme Louis Pribourg, isurs enfants et petits-enfants.
M. Yves Sariati et ses enfants. ont la douleur de faire part du décès

de
Bime veuve SARFATI,
née Schms Morall,
survenu à Paris, le 5 août 1975, dans
sa quatre-vingt-dousième année.
Les obsèques ont été célébrées dans

ARMÉE

— On nous prie d'annoncer le décès de Suzanne SIAUVE,
ancienne élève ENS. de Sèvres,
agrégée de philosophie,
docteur ès lettres,
membre de l'Ecole française
d'Extrême-Orient,
surrenu à Quesur, le 17 août 1975.
Les obsèques autont lieu à Quesur,
(Pas-de-Caiais), le 14 août 1975, à
15 heures.

Anniversaires

- Il y a un an disparaissuit
Oscar WEISSELBERG.
emlevé prématurément à l'affection
des siens.
Une pensée émus est demandée à
ceur qui l'ont connu et aimé.
Réunion anniversaire, le 18 août
1975, à 11 heures, au c'inetière de
Bagneux-Parisien, 102° division.

Remerciements

- M. et Mme Michel Vincent et — M. et Mme Michel Vincent et leurs enfants,
M. et Mme Jean-Marie Roucher et leurs enfants, profondément touchés des nombreuses marques de sympathie qu'ils ont reçues à l'occasion du décès de Mme Pierre PAYEN, prient tous ceux qui se sont associés à leur peine de trouver ici l'expression de leurs très sincères rémerciements.

M. et Mme Pierre Labadie et leur file Christophe.

M. Joseph Labadie, Mme yeuve Simone Voland,

Parents et alliés. raments et allies, remercient tous ceux qui leur ont manifesté leur sympathie ou ont eu une pensée vers eux à l'occasion du décès accidentel. le 4 soût, de Fabrice LABADIE.

> Visites et conférences JEUDI 14 AOUT

VISITES GUIDEES ET PROME-VISITES GUIDEES ET PROME-NADES. — Caisse nationale des monuments historiques, 15 heures, I, rue du Figuier. Alme Legre-geois : « Hôtei de Sens ». — 15 h., marches du théâtre de l'Odéon, Mine Lemarchand : « Autour de l'Odéon ». — 15 h., métro Pont-Marie, Mine Pennec : « Charme et secrets de l'Us Saint-Louis ».

secrets de l'Es Saint-Louis ».

15 h., 11, quai Conti : « Musée monétaire » (L'Art pour tous). —

15 h., 20, rue Pierre-Lescot : « Les Halles, La cour des Miracles, La tour de Jean-anns-Peur » (A travers Paris). — 15 h. 15, 4, rue des Haudriettes : « Le Marais » (Mine Barbler). — 15 h., 16, rue Antoine-Bourdelle : « Musée et ateller Antoine-Bourdelle, exposition Merkado » (Mine Ferrand) (entrèes limitées). — 14 h. 30, musée du Louvre, porte Denon : « Les appartements des rois de Prance au Louvre » (Paris et son histoire).

Bitter Lemon de SCHWEPPES. Pour varier nos SCHWEPPES. UNE ÉVENTUELLE DIMINUTION DES EFFECTIFS FRANÇAIS STA. TIONNÉS EN ALLEMAGNE EST DÉMENTIE PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Dans son éditorial de politique étrangère du mardi 12 noût, la quetidlen allemand « Frankfurter Aligemeine Zeitung n commente ce qui serait un projet du général Gry Mèry, chef d'état-major des armèts, de réduire d'un tiers les forces francalses stationnées en Allemagne L'éditorialiste allemand souligne qu'un départ des forces françaises stationnées en Allemagne fédérale stationners en ancompar senting ne manquerait pas d'avoir des « conséquences psychologiques terri-bles pour la défense occidentale ». Le ministère de la défense a forte ment démenti ces informations. Les forces françaises en Allemagne

soixante mille hommes et sont placées sous le commandement du général de corps d'armée Jean Richard Elles constituent le IIº corps d'armêe, dont le poste de commande-ment est à Baden-Baden, et for-ment avec le le corps d'armée, dont le commandement est installé en France, à Nancy, la Ire armée francalse, dont le poste de commande ment est à Strasbourg.

LÉGION D'HONNEUR

Ministère de la défense

Est élevé à la dignité de grad officier : M. André Laurier, général de divi-

M. André Laurier, général de dinsion.

Sont promus commandeurs:

AlM. Marcel Miara, Pierre Boissenneaux de Cherigny. Mine Albanie
Dumoniteil, M. Jacques Foulquier.

Sont promus officiers:

MM. Georges Quatrehomme, Robert
Livuis, Jean Citeau, Paul Amouroux,
Mmes Ailce Deillie, Yvonne Lieu,
MM. Janusz Sopocko, Louis Totrecilias, Louis Cavailles.

Sont nommés caetaliers:

MM. Elle Abbbs, Joseph Arlaud,
Camille Bondillange, Gaston Delamarche, Léon Delzors, Charles Dislen,
Marcel Drouard, Almable Duriez,
Henri Guyot, Auguste Humeau,
Prosper Le Brazidec. Elle Maugard,
Jules Mercier, Gabriel Moret, Charles
Nové, Jean Peyrot, Maurice Poulloin,
Jean Ratinier, Auguste Rathler, Jean
Recurt, Alphonse Soulès, Fernand
Wulles, Jean Vanier, Lucien Gaben,
Aiphonse Poliet.

• Le fichier d'informations et de liaisons médicales et scientifiques, dont nous avons explique le fonctionnement dans le Monde du 23 juillet, a son siège social : 31, rue de Chabrol, Paris-10°; tèl. 770-27-45 et 770-27-44 (et non 24-44 comme nous crit par erreur).

**FEUILLETON** 

# le beau Solignac

Paris, automne 1809. — La commandant Rivière vient d'être tué en duel par le chef des Philadelphes, une conjuration d'officiers dirigée contre l'Empire. On accusait cet homme juste et droit d'avoir détourné les fonds secrets de l'association. Thèrèse, sa femme, qui le trompa avec l'un des conjurés et dépérit de remords, connaît peut-êire le

## LE CHATIMENT

E matin venu, Thérèse déclara qu'elle voulait sor-tir. Où allait-elle ? Jean Rivière, anéanti, ne l'interrogea

 Pourquol quitter ce corps?
 dit Chambaraud. Elle regarda son oncle d'un air étrange et égaré :

 Pourquoi ? Pour contraindre ceux qui l'ont calomnié à s'incli-ner devant lui! Va donc, fit l'ex-conventionnel sans demander d'explication.

C'était chez Varus qu'elle allait. Le colonel, assis devant une table chargée de papiers où deux pistolets étaient posés, la recut avec un étonnement plein

Le visage du soldat était blanc comme un suaire et ses yeux rouges, siriés de fibrilles san-glantes, étaient ceux d'un homme guantes, esalent ceux d'un homme qui a veillé ou pleuré. Les joues d'airain de Varus ne savaient pourtant pas ce que sont, les sil-lons des larmes.

— Me reconnaissez-vous? lui dit brusquement Thérèse en le regardant bien en face. Le colonel salus silencieu-sement

- Et savez-vous pourquoi je viens ici? continua-t-elle. Il ne répondit pas, s'inclinant

- Je viens yous dire, fit The-

rèse, que vous avez assassiné un homme, et que cet homme était le meilleur d'entre vous !

— Madame, dit Varus d'une voix mâle et cependant brisée, le duel a ses sévérités implacables, et la justice...

 Oh i ne pariez pas de justice, interrompit Thérèse avec exaltation. Je sais tout : on a entendu les accusations que vous avez jetées au front du commandant Rivière Eh hien I ces dant kivière. En nien i ces accusations étaient fausses, Vous n'avez pas châtié un coupable, vous avez tué un innocent, vous avez assassiné votre ami l

Thévenot se tenait droit devant la malheureuse, demeurant volontairement muet devant une

L'exaltation et la colère de la pauvre femme croissaient à mesure qu'elle parlait. On sentait que les mots jaillissaient de ses lèvres comme les flots de sang d'un cœur troué. On devinait, dans cette poitrine qu'elle meur-trissait de ses mains, une tem-pète de douleurs, une immensité de souffrances.

— Ah i vous ne me croyez pas i dit-elle avec cet éclat de rire cruel et fou que Chambaraud et le bonhomme Rivière avaient déjà entendu. Eh bien i je vais vous prouver que je dis la vérité ! C'est parce que des traites fausses ont été présentées à Bondeaux que vous avez prouvent le comque vous avez provoqué le com-mandant, n'est-ce pas? C'est-parce que la caisse de votre association a été dépouillée de ses ressources que vous avez accusé cet homme d'honneur? Oul, oh i vous pouvez bien me répondre out. Vous voyez bien que je n'ignore rien, et, soyez tran-quille, ce n'est pas moi qui vous démonceral. Le silence qu'il est gardé, lui, le mort, je le garderai.

Je sais, reprit Thérèse, que le faussaire et le lâche qui vous a volés, ce n'est pes le commen-dant Elvière, c'est un des vôtres.

- Et qui donc? demanda le colonel, en devenant plus pâle. - Qui? Oh i son nom, vous le

- Vous avez dit un des nôtres? - Onl certes !

- Son nom? - Le canitaine Clampi I

- Lui ? dit Thévenot en dardant ses noires prunelles pleines de flamme sur cette femme éga-rée, savez-vous bien qu'une telle accusation...

Thérèse haussa brusquement les épaules avec une effrayante

-Ah! oui, fit-elle, oui, il ne manquerait plus qu'après avoir aussi facilement accusé un bomme dont l'honnéteté était à l'abri de tout soupcon, vous défendiez maintenant la réputation d'un Ciampi !

Elle mettait dans ce nom toute Le commandant Rivière était le caissier de notre asso-ciation, dit Varus fermement.

- Oul, repondit Therese. — C'est lui qui nous a remis les traites fausses i

 Oui, dit-elle encore : mals l'homme qui lui avait volé les traites véritables, c'était Agostino Ciampi. — Volé ? dit le colonel en ressentant à la fois au cœur et au cerveau un double coup terrible.

— Oul, volé l Je vous dis que le coupable, c'est le marquis. C'est lui qui méritait la mort, lui seul. entendez-vous? entendez-vous?

— Ah! par la mort-Dieu!

Sécria Thévenot, s'il en était
ainsi, je brilerais la main qui a
frappé Rivière. Mais non, vous
aimiez votre mari, vous le défendez, c'est tout simple! Il a été
jugé, condamné par les nôtres et
le capitaine Ciampi a voté luimême la mort!

même la mort!

— Lui? Parbleu! Il anéantissait la preuve de son crime et il
frappait en même temps au cœur
un rival! L'occasion était trop belle pour qu'il la laissat échap-— Savez-vous comment le mar-quis Agostino d'Olona a pu pénétrer jusque dans le cabinet du commandant Rivière ?, continuat-elle avec une flèvre insensée qui la rendait admirablement belle, c'est que cet homme pouvait, c'est que cet nomme dans le à toute heure, se glisser dans le logis de son ami, c'est qu'il avait logis de son ami, c'est nour le guilà, pour l'attendre et pour le gui-der, une complice qui donnerait aujourd'uti sa vie afin de rache-ter son crime; c'est que le mar-quis d'Olona trahissait son ami, comme il vous a trahis, vous, ses compagnons de péril ; c'est qu'il avait séduit la femme de celui que vous avez tué, c'est qu'Agos-tino Ciampi était mon amant !

Le colonel recula, terrifié. — Oui, mon amant ! Ah ! Dieu m'est témoin que je le hais de toutes les forces de mon être, et que le souvenir de cet amour est celui d'une honte et d'une douleur! Mais comprenez-vous ce que vous avez fait, maintenant? Claude était innocent, vous dis-je! Le coupable, le lâche, l'infâme, celui qu'il fallait tuer, c'était Clampi!

-- Misère de moi, s'écris Varus en frappant du poing sur la ta-ble. Est-ce bien vrai, cela? ble. Est-ce bien vrai, cela?

— Si c'est vrai? Une femme qui livre son secret ne mérite-t-elle pas qu'on la croie? Si c'est vrai? Oui, l'époux dont j'aurai du adorer le bonté, le dévouement, cette supériorité d'âme qui en faisait plus qu'un homme, je l'ai trahi, et c'est la le remords qui me ronge et me tue. Ah i les lendemains de l'amour, quelles larmes amères, quels déchirements, quelles terreurs! Tenez, ce n'est pas vous, non, il me semble que ce n'est pas vous qui l'avez tué, c'est moi qui ini ai traversé le cœur!

L'égarement de cette femme

L'égarement de cette femme Degarement de cette femme pouvait faire douter Thévenot de la vérité de ce qu'elle disait ; mais, comme il la pressait de questions haletantes, elle retrouvait, pour défendre la mémoire de Claude, pour accuser Clampi, pour faire sur cet effroyable drame toute la lumière, une froideur inattendue, une sureté de souvenirs, une rectitude étonnante de pensée.

DE JULES CLARETIE de l'Académie

La façon dont elle avait fui la maison de Rivière, sa vie avec Ciampl, le secret du marquis qu'elle avait non pas deviné, mais appris par lui-même, les travaux de chimie d'Agostino, elle révéla tout à la fois au colonel, et, tandis qu'il l'écutait il se sentaix dis qu'il l'écoutait, il se sentait le cœur serré et douloureux, et ses yeux s'emplissaient de grosses larmes dans leurs orbites creuses. Lorsqu'elle eut terminé, il ne répondit pas, se leva, et dit :

C'est bien! Elle le regardait de ses yeux hagards qui, eux, ne pleuraient plus maintenant.

Maigre, livide, Bernard Théve-not ressemblait à un cadavre : Claude Rivière n'était certes pas plus pale sur son lit de mort. - Adieu, madame, dit-il tout à coup en congédiant Thérèse.

Elle partit, flère d'elle-même, heureuse du sacrifice qu'elle ve-nait de faire de son homeur, le cœur mondé de joie. Elle mar-chait à grands pas, dans les rues.

chait à grands pas, dans les rues.

Elle se disait que si Claude
avait pu entendre sa justification, faite par elle-même, cette
fois, il eût oublié pour toujours.
Et, peu à peu, à mesure qu'elle
avançait, liévreuse, le sang affluant à ses tempes, les pulsations de ses artères presque
visibles à ses poignets, elle pensait que Claude Rivière l'attendatt. Out, son Claude, couché làbas, dans la chambre nuptiale,
et qui dormait. et qui dormait.

— Il dort parce qu'il souffre, se disait-elle. Mais quand je vais lui dire que le coupable est connu, que l'honneur est sauf, avec quelle joie il va se lever! Claude! Claude!

Et tout, en marchant, elle l'ap-pelait. Elle arriva devant la maison de la rue Montmartre. Chabournas et le portier, qui virent entrer, furent effrayés.

Elle leur demanda; - Le commandant n'est point sorti, n'est-ce pas ?

Elle souriait. Rapidement, elle monta à l'appartement. Dans la chambre où était étendu le cadavre, des cierges brûlaient et Jean Rivière était toujours là, à la même place, Chambaraud, debout contre la fenètre, regardait, sans les voir. les passants de la rue, à travers

les vitres.

U se retourna au bruit que fit Thérèse Thérèse.

— Eh bien ? dit-il.

Thérèse porta l'index de 53 main droite à ses lèvres et murmura, toujours souriante:

— Chut ! C'est, une surprise!

Et, sur la pointe des pieds, elle alla jusqu'au lit où le soldat repossit pour toujours.

 $q_{Rio}$ 

reposait pour toujours.
— Claude! Claude! dit-elle alors. Elle approcha sa bouche des lèvres de cire du mort : — Jai vu Varus, Claude, ditelle; il sait tout! On ne te soupconne plus! Lève-toi, lève-toi, Claude! C'est le lache qu'on va punir! Non. dit-elle, souriant encore, il dort. Mon pauvre Claude! Quelle fatigue! Leis-ser. la derrije mon carele! Mais

sez-le dormir, mon oncle i Mais qu'il sera heure ux tout à l'heure l N'est-ce pas, c'est moi, moi seule, qu'il i annon-ceral que Varus l'attend, lors-qu'il s'éveillera? Le bonhomme Jean avait levé vers elle ses pauvres yeux stu-

— Quand il s'éveillera i lui ré-péta Thérèse doucement. Elle ajouta, parlant à tous deux à la fois: — Et ne faites point de bruit !...
Point de bruit !... Le sommeil,
c'est le souverain blen, voyezvous. Qu'il dorme, on i qu'il
dorme! mot, je ne puis plus
dormir!

— Châtiment!... se dit Cham-baraud dont le sang se figes en quelque sorte dans ses veines. La malbeureuse! Elle est folle! (A suivre.) Copyright le Monde.

100 Mg 400 Port & rec direction of the second of the se 

TOTAL WHOLE THE The property of

to the same of the

MS. Lett. The

Land of the state of the state

# ARMÉR

UNE EVENTUELLE DIMINI DES EFFECTIFS FRANCAS R TIONNES EN ALLEMAN DÉMENTIE PAR LE MINOR DE LA DEFENSE

LÉGION D'HONN

Ministère de la dela

Est elere 1 a diguise.

M. Andr. L.D. 1. Stige

Ampiverscires i on an dispersisant our wanten hard marturisant & l'affection rate Anne est demandée à ford contre et aimé. L'amplement le 15 août l'héraret de cinetière de rateign. 1837 division.

Dans son éditorial de lette de la marie de la marie la autilia allemand o franklure à meine Zeitung o franklure à serait un projet du senso de la companie o meine Zeitung o franklure à serait un projet du senso de réduire d'un tiers les lemas de réduire d'un tiers les lemas de réduire d'un tiers les lemas de la companie de la consequence par Allemand set stationnées en Allemand le manquerant la décense sons le consequence parchologue. Le ministère de la décense a les forces françaises en alternat dément es informaises d'édérale comptent 2008, soitante mille hourmes et sur cées sous le commandement de le les constituent le le les constituent le le le ment de constituent le le le ment est le Boden-Baden, ment avec le le comp d'une ment avec le le comp d'une le commandement et le comm nate.

nent touchée des nombreunents sympathie qu'ils en:
l'acceptus du chris de

time finance parties de

time finance qui se nont assoning points de trouver ici

tit de laure très sincères

Christophe.

The Entries

The State Poland.

It lous from our out feur out

I lous from the out out eu

to your sur a l'occasion du

the ver sur à l'occasion du

the lous LACADIE.

ne prie d'approncer le décès

FIRST ENGINE, de Sèvres, par de philosophie, compart de l'étres, pé de l'étres, pé de l'étres, pe de l'étres Ottent, pursei, le 12 soût 1973, ques souver lieu à Gréenz delle : le 14 soût 1975, à

finites et conférences TUOA 11 MUSIC DE CHETTEES ET PROMECOMMON DEMOCRAC des
CLA PROMES, Mars LeyroCLA PROMES, Mars LeyroCHALLES de Suns a. — 15 h.
CLA CHETTE de CONTOS de
CHALLES DE CANTOS CE
CHALLES DE
CHALLES D
CHALLES DE
CHALLES D
C

de The Saint-Louis a Musée (12 Cart of the Cart of the Allender Cart of the Ca

L KHREFTES. wier dos SCHWEPPES.

THE LAND

de l'écolerce jourgalie

MANAGERO SE -

Marketine Mark took took manur de person Table And alle avail ful in the Market and a series of the Market and Administration of the Market and Market bile folk as comments of the second of the s

White Detroit The the latestant more and an experience party and the party are and the party are an are party and the party are party are party and the party are party are party are party and the party are party a 

for months, there die and the same of the P Mondo de Jose, Sais 222 TA Branche para Caria

Le ser consul que

Trible para elle-tre

Tr

Heart pares TANK THE PARTY OF min i Cash But a sale

in the Minister. Bernardia of the profession of the party of

Topic property 

# DES ARTS ET DES SPECTACLES

Londres célèbre le centenaire du style Liberty's



#### La bourgeoisie anglaise dans ses meubles, ses cretonnes et ses folies U sommes-nous, où allons-nous, que devenons-nous? Terribles chaleurs, bouchons, plages asphyxiantes, lorêts

recouvertos de papiers gras. Paurquoi ne pas aller passer quelques jours on Angleterre? La température n'y est pas plus clémente qu'ailleurs, mais il y a des parcs, des routes tranquilles, ocs auberges, des éventails, de l'iced tea, la seule boisson vraiment désaitérante en cette saison, et Londres offre pour l'ôte un panorama artistiquo aussi instructif qu'agréable et varie.

A la Royal Academy, c'est, jusqu'au 12 octobre, l'hommage à Tériade, que nous avons vu il y a deux ans au Grand Paleis. A la National Gallery of Portraits, un musée où l'on ne va pas assez souvent, une exposition consacrée à Augustus John fait revivre une des personnalités les plus piltoresques es dos années 20, un de ces artistes qui, à la sulte de Wilde, de Boardsley, de Sickert, de Charles Conder, se réunissaient au calé Royal, dans Regent Street, pour y pester contre l'académisme et s'enivrer de nostalgies continentales : « li you want to see the english people at their most english, disait Max Beerbohm, go to the caté Royal where they are trying their hardest to be French = (1). Et l'on comprendra mieux que les artistes

anglais de cette époque aient eu envie de jeter leur bonnet par-dessus les moulins, en allant voir, dans le même musée, la salle où sont réunis les portraits, d'ailleurs remar-quables de G. F. Watts. Toutes les gloires de l'époque victorienne y sont présentes sous leur aspect le plus Intimidants et répressit, qu'il s'agisse de Disraeli ou de Stuart Mill. de Gladstone ou de Swinburne, du cardinal Manning, de Carlyle ou de Cecyl Rhodes, curieusement décrit dans le catalogue comme « imperialist and benefactor ».

La National Gallery, pour sa part, inaugure le nouveau bătiment dont le musée s'est agrandi par une exposition - The rival of nature », qui regroupe, augmentés de quelques prêts et d'un très bel ensemble de sculptures, les chels-d'œuvre de ses collections, pour toute la période qui va des débuts de la Renaissance à l'âge classique : la présentation est assez monstrueuse, mais la division par thèmes (les portraits, le - passé paien », le » présent chrôtien », le développe ment du paysage, les grands cycles décoratils, etc.) procède d'un didactisme de bon aloi. Enlin, l'admirable exposition des aquarelles et des dessins de Turner continue à attirer les foules au British Museum, où elle est accrochée, sans intention de rapprochement, mais le voisinage est très heureux, à côlé d'un ensemble de peintures bouddhistes T'ano provenant des temples de Tun-Huano. dans la province de Kinsu.

On voudrait encore parler de Turner, des morveilleuses aquarelles de Pelworth surfout. oi son génie visionnaire apparaît de la façon la plus pure, dépouillé de tout le bric-à-brac que, qui rend assez éprouvante la lecture de certains de ses tableaux. Mais nous en avons suffisamment parlé cette année pour qu'il soit utile d'y revenir, et c'est aux chiffons, à la mode, à la pince à sucre, à l'écharpe et à

(1) Si vous voulez voir des Anglais vrai-ment Anglais, allez au Café Royal, où ils tentent d'être Français de toutes leurs

forces.
(2) Peu coûteuse et belle.

la thóière qu'il nous taut consacrer cet article. Le Victoria and Albert Museum célobre en ellet, par une importante rétrospective, le contonoiro d'uno tirme qui, aujourd'hui en-core très vaillante, a joué un rôle considérable dans lo renouveau des arts décoratits à la

tin du siècle dernier : Liberty's. L'histoire de Liberty's se contond avec celle d'un homme. Arthur Lesenby Liberty (1843-1917), remarquable aussi bien par sa culture que par son dynamisme commercial et son habiletó à s'entourer de collaborateurs de premier plan, ainst C. F. A. Voysey, un des plus brillants architectes du « domestic revi-val », ot Edouard Godwin, qui dirigea pendant un temps le départament de tissus de la tirme et construisit pour Whistler la fameuse « Maison blanche » de Tite Street. Arthur Liberty lut d'abord employé dans un magasit de Recent Street oui, au plus fort de la mode japonaise, vendait des objets et des étofles importés d'Extrême-Orient. C'est ià qu'il fit la connaissance de Whistier, grand amateur de porcelaines exotiques, d'Alma Tademe, des peintres préraphablites, de Rossetti, en particulier, qui venaient y acheter les beaux châles de soie aux couleurs ten-

#### Un grand magasin dans Regent Street

En 1875, Liberty s'installe è son propre compte et ouvre un magasin, toujours dans Regent Street, l'East India House, dont le succès est immédiat, et qui va devenir le centre de ralliement de tous ceux qui, esthètes ou disciples de William Morris et de Walter Crane, vont essurer à l'Angleterre, autour de 1900, une suprématie incontestée dans le domaine des arts décoratifs et de l'architecture Intérieure.

Celte époque du « bazar oriental » est fort bien représentée par un ensemble d'objets, boiles de laque, vases, aiguières, tapis, étolles brodées, paravents, éventails etc., que Liberty fit venir des indes, de la Chine, du Jacon, de Perse, et même d'Equale et d'Alrique du Nord. La plupart de ces objets nous montrent à quel point était encore remarquable à cette époque le niveau de l'artisanat en Orient et en Extrême-Orient, sa décadence étant en partie due à l'énorme gonliement de la demande européenne. El un délicieux petit meuble, un tabouret d'inspiration pharaonique, le - tabouret de Thèbes », exécuté dans les ateliers de Liberty's en 1883, annonce le parti que certains architectes et « designers » sauront tirer de la légèreté, de l'élégante simplicité des formes

Importer ne suffit pas. Il faut aussi créer, donner à son époque le décor qu'elle n'a éclectique, surchargé, « bombastic » qui faisait les délices de la bourgeolaie victorienne. En 1883, Liberty ouvre un « furnisdes meubles, des tissus, des objets de mé-tal, d'étain, de verre, et même des robes, l'ambition de la tirme étant « d'établir l'art du vētement féminin aur des bases hygiéniques, rationnelles et progressistes qui ne seront pas influencées par les modes tran-La devise de l'ateller est : « Unexpensive capelines et tissus marquès par le même

and beautiful > (2). < Unexpensive - sans aucun doute, et c'est visiblement la clientèle d'une teste et do parade que Liberty a cherché à atteindre, - beautiful -, pas toujours. Les robes sont charmantes, mais elles ne nous ont pas paru particulièrement « rationnelles ». - progressistes -, ni - hygléniques -. Admettons notre incompétence en ce domaine rappelons que Proust et ses amis rattollaient du style Liberty et signalons tout de même un très élégant burnous en popeline bieue, pour temme maiheureuse, un bérei en velours qui, destiné sans doute aux suffragettes, ferait encore merveille sur la tête de nos belies, et un adorable bonnet d'automobiliste (= motoring bonnet =, nº C 23), lequel m'a paru d'ailleurs d'inspiration parisienne. Liberty's ayant très vite installé à Paris un de ses ateliers, et s'étant assuré, dès 1903,

le concours de Paul Poiret. Les meubles ? Moyens, sans plus, corrects, mais assez lourds, ou vraiment trop pincés ; lorsqu'elle est au pouvoir, artistique ou politique, la bourgeoisie n'est pas toujours gra-cieuse. Le second tabouret de Thèbes (C 1) ne vaut pas le premier, et il n'y a rien là que l'on puisse comparer aux créations des grands architectes de 1900. Van de Velde ou Guimard, Gimson ou Riemerschmid. Nous n'avons pas été non plus enthousiasme par les verres, les grès et les étains, majoré d'intéressantes recherches de décoration et un aspect de robustesse, de familiarité bourgeoise, qui est essez sympathique.

Mais voicl de bien jolis bijoux et, surtout, dans la salle centrale de l'exposition, un admirable ensemble d'obiets en argent, services à thé et è calé, coupes, vases, pendulettes, chandeliers, bois, tourchettes et couteaux, etc., qui sont, à notre avis, le cheld'œuvre du style Liberty's aussi bien par la pureté de leurs formes que par l'extraordinaire raffinement et la lécèreté poétique de leur décoration, qui fait penser aux meilleurs moments de Mackintosh et des artistes de l'école de Giasgow. Quels furent les rapports de Rex Silver et d'Archibald Knox, qui ont créé les plus beaux de ces objets, avec les - designers - écossais ? Le catalogue ne le dit pas, mais leurs noms résument ce que l'Angleterre du début du siècle a produit de plus durable dans le domaine de l'élégance et de la lantaisle.

Quant aux tissus, soleries ou cotonnades, chintz ou cretonnes, leur charme fleuri, leurs couleurs vives, leur gaieté printanière ont été trop souvent célébres pour que nous en parlions longuement. D'abord orientalisants, et assez proches de William Morris, avec leurs lotus, leurs iris, leurs jasmins, leurs paons, ils évoluent, à partir de 1890, vers un style plus juvénile et détendu. Jonquilles et narcisses, marquetites et fleurs des champs. branches de vigne et oiseaux courent, jasent, sur la laine, le velours ou le tussor, avec une traîcheur de source, de prairie, où l'on entendrait un petit air de flüte par un beau nuon aes a teurs de Liberty's s'est maintenue lusqu'à nos jours sans délaillance dans ce domaine oriental et lleuri.

La firme a survécu en effet à la mort de son fondaleur. Malaré un retour au sivie calses », et metiront fin à « la toute-puis-sance autocratique et dictatoriale de Paris ». guerres, châles, écharpes et ombrelles,

optimisme agreste, avec des robes de Paul Poiret et des ensembles (E 11), qui sont style 1925. Et. si les productions des années d'après guerre ont assez rapidement vieilli, il faut reconnaître aux responsables de Liberty's le mérite d'avoir commandé à Glo l'excellente = superleggera =, qui sont parmi les rares meubles réussis de notre époque.

#### « Gothic revival » à Brighton

Voilà. J'espère, mesdames, n'avoir pas commis trop d'erreurs de Jugement. Et puisque l'Angletorre vit cet été sous le signe des arts décoratifs, allons faire un saut jusqu'à Brighton, ce n'est qu'une heure de train dans ces charmants wagons oul datent d'Edouard VII, nous y verrons une exposition qui s'intitule - Gothik - (c'est ainsi qu'on l'écrivait à l'époque), et illustre les divers aspects et étapes du - gothic revival - entre 1720 et 1840. De beaux meubles, des objets de culte, des pendules, des éventails, toujours des éventails, et, surtout, des plans, des gravures, qui montrent bien que la plu part des architectes du dix-huitlème siècle et de l'époque de Byron ont sacritlé à la mode gothique, y compris ceux, William Kent, Chambers, Robert Adam lui-même, que nous considérons comme les pionniers du néo-

Sentimentale et patriotique, souvent inspirée par les plus respectables scrupules archéologiques, cette mode correspond au désir de renouveler le répertoire ornemental (Th. Chip pendale lut un de ses plus zélés délenseurs), d'allèger, par des formes plus cursives et déllées, les masses de l'architecture baroque. L'Angleterre s'est ainsi couverte de châteaux, de manoirs, de prieurés, qui cont, d'ailleurs, en train de disparaître, et dont les plus célèbres turent le Strawberry Hill d'Horace Walpole, l'extravagante Fonthill Abbey, que James Wyatt construisit pour William Bedford, et le châleau de Windsor, où George IV engloutit des sommes si considérables que le Parlement finit par mettre le nez dans ses comptes.

C'est à ce même George IV. alors régent, que l'on doit l'édifice le plus drôle, le plus fou qu'il soit en Angleterre, et peut-être en Europe, un édifice aussi jovialement délirant que les châleaux bavarois de Louis II peuvent être sinistres, et qui, à lui seul, exige que l'on aille au moins une fois dans sa vie à Brighton. Construit par Nash, en style indo-mongol, avec des effets de tentes, de couppies bulbeuses, peintes en vert pistache, le Pavillon royal est peut-être plus étonnant encore par son décor intérieur, où l'on voit des gragons courir le long des murs, des palmiers soutenir le plafond des cuisines, de gigantesques lustres en forme de serpent, crachant le feu, éclaires les pièces d'apparat. Et, dans les petites pièces, les plus délicieux meubles d'inspiraton, Liberty's : deux étapes de l'histoire artistique et de l'histoire sociale de l'Angle-

#### ANDRÉ FERMIGIER.

\* Liberty's — 1875-1975 — Victoria and Albert Museum, jusqu'au 12 octobre. L'expo-sition des aquarelles de Turner, au British Museum, durera jusqu'au 18 janvier 1976. \* L'exposition Golitik revival se termine le

# Martha Graham

la danse

N avait pris l'habitude de parler de Martha Graham, la pionnière de la Modern Dance américaine - une danse qui dérangeait encore les traditions du ballet dans le Paris des années 50, — au passé.

Aux Etats-Unis, Martha Graham est vénérée, presque ensevelie déjà sous les honneurs. Elle a été « récupérée » par l'Europe, où son enseignement commence à être admis comme un harmonieux complément de la danse classique... La page a été presque tournée.

Et puis, cet hiver, la compagnie s'est reformée. Martha Graham recommence à créer. A quatre-vingts ans passes, elle se fait théoricienne et prend le bâton de pèlerin pour présenter dans le monde une œuvre qui date de plus de vingt ans. Le risque était grand de paraître dépassé, démodé. C'est le contraire qui s'est produit. A Venise. une nouvelle génération de spectateurs a reçu ses speciacles avec enthou-

siosme. Dans son hôtel de la Giudecca, Martha Graham a répondu avec plaisir et ardeur au mouvement de curiostié et d'enthousiasme qu'elle suscitait. Ce jour-là, elle parlait à bâtons rompus. Au fil des impressions enregistrées, une méditation sereine s'est esquissée. - M. M.

# « On doit connaître les pas de ses ancêtres »

fantasticue...

Ce que je crois - Je crois, dit Martha Graham, que la l'adoration de la vie. la célébration d'un

. La danse ne doit pas être seulement un art, c'est-à-dire un mensonge imaginaire ou un beau rêve oublié, elle doit ètre un acte, une participation à la vie, et une nécessité.

rituel pour un dieu inconnu, un dieu sans

- Si quelqu'un me demande : - Devrais-» je devenir danseur? », je réponds : « Non ; seulement si vous ne pouvez être

∍ rien d'autre. ⇒ . Pour être danseur il faut la fol, autrement vous n'avez rien à faire sur une scène ; il faut la technique pour vous maintenir, la discipline pour éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire, le courage pour oser réaliser ce que vous avez

#### Je suis une formaliste

- Le mot Free Dance, que j'entends beaucoup utiliser en Europe, m'embarrasse. Si free dance signifie absence de technique et expression directe d'une émotion, c'est une possibilité. Si free dance signifie la libération de l'homme des teur enraciné dans le présent et tourné vers l'avenir, - alors c'est une autre possibilité. En aucun cas pour moi la danse ne peut être - libre ». Je suis une formaliste. Je crois fermement au rituel du corps. Je crois à la formalité de la technique et à la maîtrise du métier.

La Modern Dance

n'est pas une révolte

> Aujourd'hui la danse folsonne dans le monde. Jamais il n'y a eu tant de dan-

seurs et de bons danseurs. Ma lechnique - que j'ai adaptée de la vie - est enseignée partout dans le monde, sauf en Russie : ce n'est pas une révolte, une bataille contre la danse classique : j'al appris le ballet, je respecte ses traditions. Je ne vois aucune raison de renoncer à trois cents ans d'expérience du mouve-

- Mais nous sommes de notre époque. Le ballet correspondait au dix-septième et au dix-huitième siècle, aux rapports d'alors entre l'homme et la femme. La femme était une poupée, une reine de contes de fées, un être éthèré. Aujourd'hul l'homme est confronté à des réalilés austères et terribles : il veut se connaître et non s'oublier. La danse moderne le lui permet par une réorientation du corps. Mais son enseignement, s'il est correct, dolt être aussi technique que celui du ballet. Chaque leune danseur aujourd'hui doit affronter ce dilemma; mais le vral convaincre que la danse n'est pas simple-

#### L'instrument, c'est le corps

- Je ne considère pas la Modern Dence comme un culte. Je suis contre les cultes. Je crois à elle comme à un langage qui peut être compris ou pas. L'instrument c'est le corps. Cela ne nie pas l'esprit. Mais la Modern Dance n'est pas cérébrale : elle puise directement à l'énergie vitale, elle est accordée à nos pulsions. En ce qui concerne la technique, le crois beaucoup à la respiration. Nous naissons et nous finissons avec le souffie. La colonne vertébrale est l'arbre de vie. C'est là que se concentre l'énergle du corps, tout comme on concentre l'énergie solaire. Et le danseur doit avoir un corps fort, capable d'envoyer ces vibrations, capable de supporter le fardeau de la vérité. On se prépare pour cela.

#### Je suis une Américaine

- Très tôt l'al décide que je n'irai pas étudier la danse en Europe; que je n'irai ismais en Europe comme danseuse avant de pouvoir apporter quelque chose en tant ou'Américaine. Je crois ou'il faut toujours se préoccuper de ses racines. Je descends de ouritains qui sont venus en Amérique. Ils avaient le sens de l'espace, mais un rigorisme tyrannique contre

- J'ai étudlé chez Ruth Saint-Denis et chez Ted Shawn, qui étaient Américains. lis ont été mes seuls maîtres, à l'exception d'un professeur de ballet. Américain lui aussi. Je ne crois pas qu'il faille pousser cette attitude à l'extrême, mals j'estime que l'on doit connaître les pas de ses ancêtres, que l'on doit les écouter, être fier d'eux. Autrement, vous ne savez pas où vous étes, d'où vous venez, où vous allez. Je peux dire d'où quelqu'un vient d'après sa démarche, d'après l'exécution de ses mouvements. Le mouvement ne ment pas. Je peux dire s'il vient du Nord ou du Sud d'après sa façon d'utiliser l'espace, car l'espace est un partenaire infaillible. Je crois au développement de ce qui se trouve en nous-même, et en notre cultura propre... Oul, le suis une Américalne. Mais il y a certains aspects américains que je combats. Je travaille à un nouveau ballet, et je sais que mes ancéires puritains se reloumeroni dans

#### Des mythologies fascinantes

- J'al pris beaucoup de sujets grecs, parce qu'ils sont universels. Pour moi. ces vieilles mythologies sont fascinantes et excitantes, parce qu'elles sont l'histoire

l'archéologie. A travers elles, vous pouvez remonter au commencement des temps, à la source des émotions, des

#### L'attrait de l'Asie

. Je ne me suis rendue en Asie que lorsque je n'ai plus eu peur de donner dans le piège de sa splendeur et de son charme imprévisible et absolu. Je suls très influencée par l'Asle. Je portais des vetements folkloriques chez Denis Shawn pour de pseudo-danses indoues. mais je n'al jamais essayé d'apprendre les danses folkloriques, parce que je ne crois pas qu'on puisse le faire. Je les comme un langage intlme et précieux. Mais je reviens d'une tournée en Birmanie, et i'en ramène quelques danseurs qui demeureront plusieurs mois à l'Ecole : il existe chez eux une incroyable liberté de mouvement, une manière de sauter complètement différente de ce que i'ai pu voir ailleurs.

#### La nécessité et le renoncement

» Danser a été pour moi cette nécessité dont parle Platon, et ce n'est pas sans grand bouleversement que j'ai dû y renoncer. D'autres sont éduqués pour poursulvre dans ma ligne, c'est la voix du sang, en quelque sorte. D'autres, aujourd'hui, dansent les danses que je dansais. Les pas sont les mêmes que spoelle la chorégraphie est la même. Mais l'essence dépend complétement de chaque individu. Quelquelois dansées mieux, quelquefols molns bien, le falt reste que ces danses vivent. -

> Propos recuellis pas SVEN-CLAUDE BETTINGER.

SPECTACLES.

WILL HAVIN

ASTES

MILLES

7479 See 1998 Broken

Milon

COSTA AND THE PROPERTY OF

CHINTO

TOTAL - 1

and de see

The Random !

SEVIAINES WILL

DE MOSTRIE

- 25. **Le 100**7-

il roundes

TO THE PARTY OF THE PARTY OF

## La vogue du «reggae»

Londres, depuis quelques A années, on écoute le « reggae » et, de plus en plus, on en parle. Non seulement comme autrefois dans les clubs fréquentés par la population des immigres noirs (le « Q Club » de Paddington, « l'Apollo » de Willesden, le « Mister B's » de Peckham High), mais encore dans certains milieux pop de Londres, Liverpool ou Glasgow. Cette mode, très doucement, ga-gne Paris où Philippe Garnier, le premier, a révelé, por ses articles enthousiastes et documentés de is revue < Rock and Folk >. l'ampleur du phénomène outre-Manche et outre-Atlantique.

Ou'est-ce que le « reagge » ? C'est, très simplement dit, la musique populaire de la Jamaiaus auiourd'hui, musiaue où se mèlent à des souvenirs un peu estompés de calypso les fortes images mélodiques et rythmiques du « soul sound » continental. Il y a plus d'un siècle que, venant de la mer des Antilles, chacta, couniai, calinda, habanera, abordaient les rivages de la

bannis de la cité, car le vedettariat, la « changite » chronique, maladies contagieuses de l'Occident anxieux, n'ont pas épargné Kingston.

Ouand Bob Marley commenca

de chanter, la Jamaïque venait

d'accèder à l'indépendance à l'issue de trois siècles de domination angleise. Par le canal linguistique, l'action à distance de la communauté noire des Etats-Unis avait pesé sur son folklore. Le « ska » apparut comme une musique composite. Le « reggae » l'est resté. S'y mélent des dérivés de calypso (« Guava Jelly, Come back and stay », par les « Fabulous Five »), des contretemps jazzistes bien qu'un peu graillonnants, le Namy Scank », par les mêmes (« Fabulous », « In the dark », par Toots Hibbert), des effets de quitare wa-wa et des réminiscences vocales des Plat-ters (« No Water, Talkin'blues », par Bob Marley, le second thème n'ayant du blues que le nom), des décalques d'arrangements modernes joués avec le flou qui

#### DISCOGRAPHIE

THE TROJAN STORY (1959-1971), TROJAN T.A.L. 1. THIS IS REGGAE MUSIC, TROJAN T.R.I.S. 104.

Jimmy Cliff, TROJAN T.R.L.S. 16. The Harder they come, MANGO S.M.A.S. 7400.

African Herbsman, TROJAN T.R.L.S. 62. Natty Dread, ISLAND I.L.P.S. 9281.

TOOTS AND THE MAYTALS : Funky Kingston, TROJAN D.R.J.S. 5002.

In the dark, DRAGON D.R.I.S. 5004. AUGUSTUS PABLO :

This is Augustus Pablo, TROPICAL TROPS 101. King Tubby meets the rockers up. ISLAND W.I.P. 6226. COTINT OSSIR .

The mystic of rastafarians, ASHANTI N.T.I. 301.

Ces enregistrements sont encore difficiles à trouper, mais il existe des disquaires spécialisés, par exemple, en Angleterre, au Record Corner (27, Bedford Hill, Balham SW 12 9 Ex). En France, chez Givandan (201, boulevard Saint-Germain, Paris-7º). Il est à noter que la marque Phonogram vient de créer une édition franctise de mu iaue iamaicaine avec la vetit collection & Reggae ».

folklore. A l'inverse, le gospel, le blues, le jazz, traversèrent le golfe du Mexique pour atteindre Cuba, Haîti, Porto-Rico, la Jamaîque et même les petites îles Caraībes, jusqu'à Trinidad. Ces echanges n'ont pas cessé, mais les modèles des Etats-Unis propagés par la radio, déversés par le disque, ont exercé un pouvoir d'érosion sinon de destruction à l'égard des traditions africaines insulaires. Il arrivait, par exemple, que le calypso revint à la Jamaïque sous la forme que lui avait donnée, à New-Orleans, Fats Damino et le rack and roll.

A Kingston, en 1958, on prétait l'oreille surtout à Domino, à Clyde McPhatter, d'une façon générale au rhythm and blues que diffusaient les animateurs de bals publics. Deux d'entre eux. Chris Blockwell et Perry Henzel, eurent l'idée d'enregistrer sur place des chanteurs et des musiciens jamaīcains. Ils furent les premiers à réveiller le nationalisme culturel des gens du coin puis de tous ceux qui s'étaient expatriés en Grande-Bretagne. Héritier de la musique « ska », le « reggae » allait manifester ses avatars sous les appellations « rock steady », « rebel rock ».

Depuis 1962, à Kingston, un « rastafarian », un hippie noir, Bab Marley, dénonce, en chan-sons, la vie minable et triste, la vie acceptée telle qu'elle est. Face aux « rudies », aux « rude boys > - longs flingues, belles fringues, ombres portées des vialents officiels, — les « rastafo-rians » proposent une évasion par les douces herbes et un réve d'amour filial pour l'Afrique, et pour le Négus. Au milieu des centaines de joueurs et chan-teurs de « reggae », Bob Marley est l'un des quelques anciens, avec Jimmy Cliff et Toots Hibbert, à retenir toujours l'attenégalement, et depuis peu, au pi-nacle le jeune Augustus Pablo, après avoir adulé plus briève

plait aux amis de l'ingénuité ou de l'application très incertaine de ses gestes (« Bongo man », par Count Ossiel, enfin des échos de discours que n'eût peut-être pas désavoués Albert Ayler (< Mairal >, toujours par Count

Les disques qui nous viennent de Kingston ou de ses tentacules londoniens, s'enveloppent dans des pochettes colorées évoquant « les îles ». On y voit des palmiers se dresser au bord de la mer, et s'étendre les champs de canne à sucre et de bananiers, et s'accrocher les caféiers aux pentes des montagnes Bleues. Images apaisantes. Mais il est vrai que souvent — sinon tout le temps — le « reggae » lui-même a la nonchalance des musiques louisianaises authentiques, des propos détendus de papa Longhair, nonchalance accusée encore par le « choix ras-

Il est difficile de ne pas percevoir dans ce « reggae » tout ce qui a pu émousser le piquant du calypso, tout ce qui relève d'une banalisation de la musique de Memphis, de Detroit, de Los Angeles, elle-même aux trois quarts banalisée, tout ce qui ressortit enfin d'un pouvoir déstructurant à l'égard d'un falklare insulaire. Mais, à l'inverse, on ne doit pas negliger le fait qu'avec pas mai de bons thèmes, de bons nythmes, et la volonté au moins de se démarquer par rapport à la culture noire continentale, le « reggae » tente de s'engager dans une voie qui conduirait à un art populaire original. Cet art-là, en raison même de sa spécificité, de sa cohérence, de sa véracité, serait susceptible d' « intéresser » plus d'un peuple du monde et apparaitrait, on le concoit bel et bien comme une forme neuve el à vocation expansionniste de la musique de rhythm and blues comme la première variante que celle-ci aurait trouvée, enfin, hors du territaire des Etats-Unis.

LUCIEN MALSON.

## OLIVIER DEBRE

MUSÉE PICASSO - ANTIBES

JUSQU'AU 31 OCTOBRE

## LE THÉATRE DU PEUPLE DE BUSSANG

# Contes et mélodrame pour un octogénaire

N 1895, un écrivain vosglen de vingt-huit ans. Maurice Pottecher, décidait de créer un théâtre dans son village. Fils de Ben-jamin Pottecher, industriel, époux d'une comédienne, c'est avec l'enthousiasme de l'une et l'argent de l'autre qu'il put mener à bien son treprise. Il fréquentalt les salons parisiens, celul de Daudet, celui des Goncourt, il connaissait le théâtre et les gens de théâtre. Pour rompre avec les modes, il décida que son théâtre s'adresserait : = à fout le peuple, non pas à une majorité quelconque, non pas à un parti ». C'était le rêve de Michelet ; cela tenait à l'époque de la révolution culturelle.

Quatre-vingts ans après, amélioré, aménagé, le Théâtre du Peuple est toujours debout, avec son intérieur en bois, sa scène de 15 mètres, son fond coulissant qui s'ouvre sur la forêt. Avec encore, blen ilsible, le : - Pour Fart. pour l'humanité » que le fondateur fit inscrire. Le 9 août, un hommage a été rendu au poète et à sa femme. Un timbre à l'effigie de Maurice Pottecher a été inauguré et des discours sous la direction de Tibor Egervari, a repris le Château de Hans, tel que Pierre Richard-Willm, l'âme du thâtre pendant quarante ans.

Mais le Théâtre du Peuple est en pleine mutation. Tibor Egervari entend bien aller de l'avant, bousculer la tradition qui veut que seul Maurice Pottecher ait les honneurs de la scène. L'année dernière déjà. la troupe avait monté la Goualause, de Marot et Alevy, mélodrame fin de siècle; et si Tibor Egervari a donné de nouveau ce spectacle cette année, c'était pour corriger le côté passéiste de la commémoration. Les deux tendances du Théâtre du Peuple, ainsi représentées, cette salson, mêlaient le charme poétique des légendes vosgiennnes à la cocasserle d'un mélo très bien joué.

#### Le rayonnement du Padré et de Tante Camm

ils sont tous là : le gendre de Maurice Pottecher, M. Chan, vieux monsieur très digne et charmant, qui représente sa lemme (elle est ouffrante, elle n'a pas pu venir); son fils, Pierre Chan, compositeur. Tous les descendants de Georges, second fils de Benjamin : les trois frères, Frédéric, Jacques et François, et leurs enfants et petits-enfants. Ils sont venus se recueillir sur la tombe du Padré et de Tante Camm, comme on appelait ici M, et Mme Pottecher. Ils le font chaque été, mais, cette année, c'est le quatre-vingtième anniversaire du théâtre, de leur théâtre : « Chez nous, c'était un veritable virus », explique Frédéric Pottecher, Et ceux de la génération sulvante se souviennent « Il n'était pas question de partir en L'été, la famille était mobilisée pour jouer les

pièces du poète. Georges, le frère, qui avait repris l'usine de coutellerie, voulait tous les premiers rôles, et s'en tirait, paraît-il, fort bien

(sauf quand it glissait quelque expression vosgienne dans les alexandrins de Maurice). Le poète jouait aussi, et tous ses neveux et nièces. A ces amateurs, il fallait apprendre à déclamer. Mme Pottecher s'en chargeait. Parisienne d'ascendance martiniquaise, elle avait suivi les cours du Conservatoire de Paris et joue au Théâtre de l'Œuvre, sous la direction de Lugne-Poe. - Ma grand-mère était une temme extraordinare . dit son petil-fils, qui évoque sa - gaieté - et son - rayonnement - — mots qui reviennent toujours quand ceux qui l'ont connue parlent de Tante Camm.

Mais ce n'est pas uniquement à sa lamille que Mme Pottecher a appris à jouer. Les pièces de son mari avaient une distribution impressionnante. Il fallait des acteurs, c'est à Bussang qu'elle les a trouvés. « Elle se promenait dans la rue, et elle disait : tiens, toi, monte me voir théêtre. - Marguerite Vannson est - montée au théâtre en 1929, et depuis, elle y retourne tous les ans. Et Mme Vinel, qui fait le ménage entre les représentations, cela fait cinquante ans qu'elle promène son balal dans le Théâtre du Peuple. Elle a joué, elle aussi : « Ah I elle était dure, la lemme de monsieur Maurice, quand on n'articulait pas essez bien. Mais elle avait toujours une grosse boite de bonbons pour nous récompenser. . En ce temps-là, . c'é:zit un

nneur de venir jouer au théâtre Pottecher =. On mesure à l'entendre ce qu'a pu représenter le Théâtre du Peuple pour Bussang, au moins jusqu'à la deuxlème guerre mondiale. Le était complétement isolé du reste de la vallée, il n'y avait aucun moyen d'évasion : travailler avec Mme Pottecher devensit bientot la seule distraction. Jacques Maginot, qui a fait ses débuts é Bussang en 1952 et revient, lui aussi, chaque saison, se souvient de ce fameux jour où l'on a vu un enfant faire irruption sur la scène, en pleine représentation : « Papa, viens vite, maman accouche. -- J'irai aprés. Tout de suite, je joue... -Mais les temps ont changé. « Les Bussenets

tiennent à leur théâtre comme on tient à une vieille église », constate Nadège Sadon. comé dienne des son plus jeune age et responsable de l'administration. « Ils ne sont plus préts à passer toutes leurs vacances au théâtre, ils s'en vont, c'est normal. - Cette désaffection est générale ; même la famille Pottecher n'a plus le loisir de s'occuper du théâtre comme elle le voudrait. « Moi. je prendrai la relève », dit crânement un arrière-petit-neveu de dix ans, mais il n'arrêtera pas à lui tout seul le processus de « dé-pottechérisation », ainsi qu'on a nommé, au sein de la troupe, le nécessaire retrait des Pottecher. - Ce n'est plus leur théâtre. Eux, ils arrivent l'é!é, tou! es; en place. ils n'ont plus qu'à jouer. - Ceux qui restent toule l'année à Bussang, qui ne cessent de parlar de la saison précédente que pour disculer de la saison à venir, ne sont pas en très bons termes avec la famille. Les Pottecher ne possèdent plus l'usine, ils ne sont plus à la mairie. mais ils restent - les bourgeois -

La tradition familiale se perd, c'est un conseil

figures ont disparu. La Tante Camm et le Padré bien sur, la première en 1957, le second en 1960. Mais aussi Pierre Richard-Willm, qui s'ast retiré en 1959. Après avoir réalisé toutes les mises en scène, imaginé tous les décors et les costumes pendant quarante ans, il a passé le Ilambeau à Tibor Egervari, directeur de l'Institut de théâtre à l'université d'Ottawa. Avec lui, c'est une tout autre manière de travailler. Les acteurs doivent savoir tout faire, manier les rimes comme les pinceaux à colle.

#### « Ça fait cinéma »

La troupe a également évolué : elle n'est plus composée des seuls Bussenets ni même uniquement de Vosgiens. Il y a des Canadiens des Balges. Des comédiens profes comme Jacques Roerich, se sont joints aux amaleurs. Entin. symbole du changement, le clairon qui sonne le début des représ est aujourd'hui enregistré. - Ça fait cinéma déplore Mme Vinel.

Le tournant que le Théâtre du Peuple a commencé d'amorcer avec la venue de Tibo Egervari concerne principalement le répertoire. Inconditionnels de Maurice Pottecher et détracteurs s'affrontent en un conflit de générations. Ceux qui unt travaillé avec le Padré garden une tendresse pour les légendes, les drames historiques et les pièces paysannes. Les nouveaux arrivés refusant parfois de prêter leur concours à de telles œuvres. « Le répertoire ne vaut rien, estime Jacques Roerich : en revanche il laut garder l'esprit dans lequel a été créé le théâtre. » Par-delà les mutations et les conflits il y a, en effet, quelque chose qui subsiste, certaine unité, un amour de ce thélite pour leguel professionnels et amateurs acceptent de passer leurs vacances à Bussang, dans des conditions matérielles plus que précaires et bénévolement

L' - esprit - du Théâtre du Peuple, il est tout entier dans le public. C'est un public subtil, qui réagit comme aucun autre. Il sait stiffer et applaudir, prendre la distance voulue vis-à-vis du mélodrame, participer à la fête, chanter. C'est lui qu'il faut s'adapter, et pas seulement au théâtre (en lui-même fascinant, d'ailleurs).

S'il laisse provisoirement de côté l'œuvre de Maurice Pottecher, Tibor Egervari entend bien s'adapter à Bussang - et préserver cette connivence, rare, entre un public et un répertoire. Avec la Goualeuse, il a montre qu'on le pouvait, en se défaisant des habitudes. Maint il a l'intention de faire de Bussang un théâtre élisabéthain. Son mandat a été renouvelé pour trois ans, et. s'il reste, c'est parce que, comme le disait Maurice Pottecher il y a quatre-vingts ans : - Le Théâtre du Peuple réunit tous les esprits dans une communauté d'émotions vigoureuses, touchant à la lois les plus humbles, intéressant les plus cultivés. «

CLAIRE DEVARRIEUX.



Jeud. LA GREVE
Vend. ALEXANDRE NEWSKY
Samd. IVAN LE TERRIBLE (1)
Dim. IVAN LE TERRIBLE (2)
LUND. ALEXANDRE NEWSKY



EXPOSITION A LA PAGODE DE 30 MAQUETTES ORIGINALES CRÉÉES PAR EISENSTEIN POUR SON FILM IVAN LE TERRIBLE,

#### «Picasso vous connaissez?»

Spectacle audio-visuel géant la Galerie, Esplanade de la Défense Tous les jours de 11 h à 19 h jusqu'au 14 septembre Métro : La Défense Voitures : P. 2 Parking Alsace

99, bd Raspall - 548-58-42 ART GRAPHIQUE **SOVIÉTIQUE** 

T. les jrs sf sam, et dlm

CENTRE D'ABT INTERNATIONAL

GRAND PALAIS max ernst rétrospective jusqu'au 7 sept.

CENTRE NATIONAL D'ART



Solles réfrigérées - BALZAC ÉLYSÉES, PARAMOUNT OPÉRA PARAMOUNT MONTMARTRE, PARAMOUNT MAILLOT STUDIO ALPHA (Quartier Latin), PARAMOUNT LA VARENNE



"Pornographique comme il se doit" rigoureusement interdit aux moins de 18 ans. Bijou de cinemathèque, rarusime, des premiers « poruns » (rançais de 1900 à nos jours.





SALLES RÉFRIGÉRÉES Policiers français et américains alliés pour de truire la filière française! DIE DAY (DIE

FRENCH CONNECTION 2

andre day font conous. Lisa Ismilia impression-A Supering migneit dens Jalo me voir La montée -

inquante ans n i este ciail M. Dulling Co. the sense touremail - biento: not qui a fait it reviset. fui CO CO PROPERTY Kindipor an.

Page.

B. 9 TEIQUITE

tile. Merage

-- Buquentia 2 - Light - # - 4-7-4 Sadon, comeil the print waterton es 10ef Ca. D.46 market Shift of the de Gia 🏯 🧎 Lague de State **大学3种 包含** \$ 555 BOST 18 ees 2002 3000 enten place. un to the diffe spenior de lessoir ್ರಾಕ್ಷಣಗಳು ಸರ

#6 1994 \$576

erner nie San

44 **4**0 m 275 1 40...

## BR 25 34-

STUDBE JEAN COCTEAU TUBE en Granden de Santa de Carlos do grante. (d.E. POMT) 

AMOUNT MAILLOT UBMAE

US







# un octogénair

d'administration qui gére le theètre, les pares ont dispara. Le Tante Cente de le bien sur, la premiere en 1957, le bien 1960, Mais aussi Pierre Pichard-William Brown en 1989. Aprèc avoir réaligé l'appendient fatore en 1989. Aprec avoir féalle les des les mises en scène. Imagine fous les dauge mandant quarante and dauge costumes pendant quarante ent. il a Romania a Tibor Egeman, direction Romania escape. costumes pendam quantità entit il a Romande a Tibor Egen ani directeur della de thostre à l'univers té d'Ontava Alexa a maniere da maniere de la light de la maniere de la light de la lig de thoâtre a rumarer de maniere de mariere de mariere de mariere de mariere de mariere. acteurs doivent sector seut terre been Firmes comme les pincesur à come

#### « Ça fait cinéma,

La troupe a également é-clué plus composee des caus Bussenes ma plus composee des sauls Bussenet in a des Cales des Beiges. Des comediens annéeme Jacques Rosarios de sont les annateurs. Enfire, symbols de changes des commo del sont de changes de changes de compose de cales de changes de changes de changes de cales de compose de cales de compose de cales clairon qui sonne le ceru del represe est anionic pri souscittion and selection an

Le tournant que le Tréaire de Fac commence d'amorcer avai la venue e Egertari concerne principalement la le inconditionnels de liquide Policina es teurs s'affrontent en un sand de gra-Ceux qui oni travalle comi le Page p one tendresse pour les roantes les historiques et les places de l'année le Wealth Arrives refused to the St. concours à de telles manes de françaises Yang men, estime dabbues Pource have if fauf garcer flacon dere eine eine eine Meatre. - Par-cela les morarent mies itheatre. - martiera residencia mini elles il y a, en affat, que'alle minie qu'ar amalicentaine unite, un ambie de ex-pour lequel professionne : et amatice test de patient leurs (Listing à Builde des conditions materialism aus cas page

et bereiternin ent was country to the Tolling of the Petropage of the Country of du maiodente dell'interior dell'interior walke en in her bie bei bei bei Substantial Control of the Control . € ... is sae crax... Mausico Potienter, Tipo Entropies, controller a Existence of Charte. gondyance, mrs. em e un Aufrige Goualaus .

e a pretogrado do la relica Burarres et tate main Sin milit train and in the fact fe coult Main be Printe : ent of the President SECTION CAND LOS TO THE 1...505 (D.C.C.)2 1 1

LEGICAL ES ERRORS. CLARE DESERT

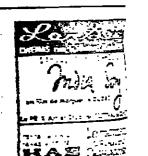

PARAMOUNT OFFRA MOUNT LA VARENNE



# JOSEPH HAYDN ET LES FASTES DU VERSAILLES HONGROIS



L'opéra de Haydu à Esterhaz

Comme en 1971 el 1973, le château de Fertôd (Esterhaz) a été récemment le cadre d'Intertorum, une « rencontre Internationale de jeunes artistes - organisée par la télévision hongroise et le bureau Interkonzert de Budapest. Très différente des concours internationaux, cette manifestation a nour but de présenter les jeunes talents d'Europe, de l'Est mais aussi de l'Ouest, au cours de concerts de vingt minutes chacun où sont conviès des critiques, organisateurs de testivals, directeurs de radio et de télévision, et qui sont sulte retransmis par les réseaux de l'Intervision et de l'Eurovision (le Monde du 24 juin 1971).

Interforum, qui avait révélé en particulier les pianistes hongrois Ranki et Kocsis, le violoniste français Pierre Amoyal, le Qualuor Lindsey de Grande-Bretagne et la vioioncelliste soviétique Victoria Jagting, a mis surtout en lumière cette année une pianiste de Hambourg, Johanna Wiedenbach, le Quatuor tchèque Panocha, le Trio avec piano de Moscou, le pianiste hongrois Andras Schill et le trompettiste français Guy Touvron

L'excellent climat qui règne dans ces rencontres tient en grande partie à ce château d'Esterhaz, tout bourdonnant encore de la musique de Haydn, qui estompe la périble hère aurchauliée régnant dans les concours ; malgré l'enjeu de ces concerts, une sorte de communauté joyeuse rassemble ces leunes dens et leurs ainés, les « professionneis » qui les écoutent.

M IKLOS, soldat redouté et diplomate de talent, s'était épris de l'Italie et se voyait sous les traits des Médicis : comme Laurent on le surnommera:t e le Magnifique » (Prachthebende) et il protegeratt les artistes. En 1764, il se rendit en France, et le château de Versailles fut son chemin de Damas. Il érigerait le Versailles hongrois, et le faste de sa cour éclipserait celui de la cour imperisle de Vienne

Sitot dit, sitot falt : il fit construire une digue, assècher les marais et, grace à l'énorme main-d'œuvre à bon marché de ses seris, au bout de dix-huit mois Esterhaz se dressait dans cette solitude de bout du monde ou il fait toujours rêver aujour-d'hui. A l'été 1766, le prince faisait son entrée avec toute es cour, son compositeur et chei d'orchestre particulier. Josef Haydn, et toute sa précieuse chapelle musicale.

La comparaison avec Versailles

#### Une fête perpétuelle

Les architectes d'Esterhaz ont su faire œuvre originale en mariant avec naturel l'exemple de Versailles avec le goût baroque de leur temps, sans rien de cette imitation raide qui fige Schoenbrunn et nombre de châteaux allemands de l'époque rococo. Pourtant cette cordialité de l'accueil cette bonne grace de la cour d'honneur pour ne pas écraser le visiteur, ne sont qu'une introduction à un royaume plein de faste : vu depuis le parc (qui s'etendait jusqu'à 4 kilomètres de profondeur), le château se deploie sur 300 mètres de facade altière, que prolonge tout la ligne des bâtiments annexes. La plus grande partie du parc a été saccagée, et les belies allées en V., fuyant à l'infini dans d'épaisses frondaisons peuvent seulement faire rêver de ce qu'était ce grand divertissement à la fran-

L'intérieur du château n'était pas moins somptueux avec ses cent vingt-six chambres d'apparat (occupées en partie aujourd'hui par un institut agronomique), qui rassemblait les trésors favoris de l'époque. Ce domaine, presque désert de nos jours, vivait alors intensement. Chaque jour ou presque, trois cents couverts étaient mis. et la fête était perpetuelle : musique en plein air dés le matin, opéra de Haydn l'après-midi, bai masquè le soir. foires paysannes a improvisces a dans des boutloues de feuillage entourant une grande place qui imitait e une des parties les plus

les est imposant et majestueux. avec son immense cour d'honneur bordée de palais qui se resserrent pen a peu jusqu'au centre lointain, comme les courtisans autour du souverain autant Esterhaz, malgre ses dimensions, est avenant et gracieux. Franchie la belle porte faite d'une triple grille en fer forgé, les communs deploient en un bel arc de cercie leurs bâtiments bas (ocre laune, aux toits roses) autour de la cour, avec ses pelouses ornées de chemins en arabesques et son bassin circulaire, pour aller rejoindre le grand corps du château dont les ailes s'incurvent doucement comme dans un geste d'accueil : deux étages d'un jaune d'or qu'adoucissent de fausses colonnes blanches, des frontons triangulaires, les formes arrondies des fenêtres et, tout au fond, le superbe escalier à double révolution avec ses lanternes portées par des enfants, qui monte au cœur du palais surplombé d'une grosse tour rectan-

risque d'égarer : autant Versail-

populcuses du boulevard de Paris » avec un théâtre de polichinelle, une officine de charlatan, une tireuse de cartes, un dentiste, les tréteaux de la comédie italienne, des montreurs de singes, de lions et de tigres (en carton); sans compter le théàtre de marionnettes, où l'on représentait des parodies d'opéra, les feux d'artifice, la chasse et les bals populaires.

Tel avait été le programme (résumé) de l'accueil fait en 1775 à l'archiduc Ferdinand. Deux ans auparavant, l'impératrice Marie-Thérèse elle-même s'était rendue à Esterhaz. Haydn avait écrit pour elle la symphonie qui porte son nom et représenté l'Infedelta delusa après lequel elle déclara : s je veux entendre un bon opera, c'est à Esterhaz que j irai. 🗈

Si le nom d'Esterhaz a gardé son éclat, c'est bien en effet à Joseph Hayon qu'il le doit Le prince était amoureux fou de musique : « On en jouait avant, pendant et après les repas, le soir au concert ou à l'opèra, souvent au bal et le dimanche à la messe ». - consommation de musique quì peut rivaliser avec celle de nos plus fanatiques discophiles!

Mais tout cela retombat sur Haydn, son petit orchestre de vingt et un musiciens, sa troupe de chanteurs; et surtout, c'est lui qui devait composer la majeure partie de cette musique. D'après l'incroyable contrat en quatorze points qu'il avait signé

lors de son engagement en 1761, il était « tenu de composer toute centre musicale que Son Allesse désire p. il était a tenu de se présenter matin et antès-midi dans fantichambre pour attendre l'or dre de jouer »; le contrat décrivait la tenue des musiciens (bas et linge blancs, livrée, cheveux poudrés à la poudre de riz, nattés ou noués), etc.

Haydn habitalt avec ses troupes dans une maison que l'on voit toujours à quelque distance du château sur la route de Sopron (Œdenbourg), vaste hátíment aliongè et rectangulaire. comme une grosse ferme, autour d'une cour qui résonnait d'incessantes disputes entre les femmes des artistes, au point d'incommole prince lui-même. Aussi ceiui-ci interdit-il aux musiciens d'emmener leurs familles; d'ou, la saison se prolongeant trop longuement à leurs yeux en 1772, la supplique de Haydn en forme de Symphonie des edieur - anecdote célèbre et authentique.

Peur avoir un peu de tranquillité. Haydn se levait très tôt, « priait Dieu et la Sainte Vierge que la journé lui soit aussi favorable que la precedente » et entassait avec rapidité opéras, quatuors, symphonies (pendant les trente années passées au service des Esterhazy, il n'a pas composé moins de quatre-vingt-dix symphonies). Puis il se rendait au château où souvent il s'enfermait

#### « l'étais forcé d'être original »

L'admirable est que, travaillant dans de telles conditions. Haydn ait laissé une œuvre aussi extraordinaire (on la connaît si mal encore 1) et que son inspiration ne se soit pas diluée dans un flot d'œuvres aimables, mondaines et superficielles, alors qu'il vivait en marge des grands courants musi-caux. Lui-même nous en donne la clè : « Mon prince etc. loujours content de mes ouvrages; non seulement i'avais l'encouragement d'une constante approbation, mais, me trouvant à la tête d'un orchestre entièrement soumis à mes ordres, je pouvais jaire des expériences, éprouver des effets; séparé du reste du monde, je n'avais à me tourmenter de rien. et fétais jorcé d'être original. » Vision optimiste des choses, mais profonde et exacte pour cet homme dont la vie quotidienne se reflète aujourd'hui encore dans tant d'œuvres comme dans le plus fidèle miroir de joie, de mélancolie délà romantique, de tristesse et d'humour, même sous le plus and apparat.

Au bout de trente ans la solitude d'Esterhaz (avec ses princes

avec le prince pour faire de la musique de chambre. Miklos était en effet un passionné de la viole de gambe « barvion » (sept cordes nées et quatorze cordes sympathiques), au point qu'on peut se demander si les trois eton-nantes fenètres du deuxième étage aux doubles formes renflées qui dominent le balcon d'honneur ne sont pas un hommage à son insposa des centaines de pages pour briton, dont la plupart ont disparu dans les incendies d'Esterhaz qui devorèren, aussi le ravissant petit opéra de cinq cents places, aux loges capitonnées de velours et d'or

A Esterhaz comme à Eisenstadt. il y avait opéra presque tous les soirs : de 1780 à בייס, Haydn dirigui quatre-vingt-seize operas différents et ne donna pas moins de mille vingt-six représentations dont cent vingt-cinq en 1786, surproduction dont le compositeur ne se plaignait sans doute pas, car, à l'époque, il se consolait de ses déboires conjugaux avec une jeune cantatrice, de vingt-cinq ans plus jeune que lui, Luigia Polzelli, qu'il avait prise sous sa protection et souhaita longtemps épouser : « Le temps piendra peut-être que nous avons si souvent souhaitė où quatre yeux seront fermés pour toujours a (ceux du médiocre violoniste Antonio Polzelli et de l'acaristre Anna Alovsic Hayda).

vieillissants, dans une atmosphère assombrie.par la Révolution francaise et l'abolition du servage par Joseph II, qui "squait de les ruiner) pesait de plus en plus lourdement sur . aydn ; d'autant qu'il avait goûté davantage les dernieres années aux plaisirs de Vienne, où on l'adorait, comme l'exprime la délicieuse lettre du 9 février 1790 à Mme Genzinger. qu'il faudrait citer tout entière : a Ici, à Estoras (sic), personne ne me demande : « Désirez-vous du chocolat ? arec ou sans lait ? Déstrez-vous du .ajé, noir ou avec de la crème ? Voulez-vous une glace à la vanille ou à l'ananas ? » La mort de Miklos en 1790 le libéra : le nouveau prince. Antal.

congédia l'orchestre et installa des ateliers de tissage dans le logement des artistes. Haydn allait connaître la gloire à Londres et couronner sa vie par ses plus grandes symphonies et ses oratorios, la Création et les Saisons. bouquet grandiose des feux d'artifice qu'il avait tirés inlassablement tant d'années durant pour le roitelet d'Esterhaz.

JACQUES LONCHAMPT.

# Une sélection

#### Cinéma

#### LE FUTUR AUX TROUSSES de Dolorès Grassian

Comment la futurologie, en se mettant au service de la consommation, peut mener une société à un régime dictatorial. Un film de femme à contre-courant de la mode séministe, une sable sociale déconcertante par sa lucidité.

#### TRIPLE PROGRAMME

à l'Olympic-Entrepôt

Où aller au mois d'août? On peut passer le temps à l'Olympic-Entrepôt... Un restaurant, une bibliothèque et trots films : l'Ange noir, baroque allemand signé Schroeter, l'Algle avait deux têtes, montage documentaire anglais sur le nazieme, et l'Inde fantôme, réflexion de Louis Malle sur le tiers-monde, tournée en marge de Calcutta.

- ET AUSSI : Au cœur de la nuit, surnaturel, Grande-Bretagne et tasses de thé; Sherlock nuntor, un Keaton jamais réédité depuis 1924; Lenny, un certain visage de l'Amérique ; Projession : reporter, l'Antonioni formaliste d'après Blow up ; Balade sauvage, l'Amérique de James Dean sur les routes d'Easy Rider; Vera Cruz, ou l'indépendance nationale selon Aldrich; et, toujours, Pans en films, à l'hôtel de Sully (jusqu'au 14).

#### Théâtre

#### ELLE, ELLE ET ELLE à la Cour des Miracles

La vie de trois femmes qui ont appris à vivre. Sur des interviews recueillies par Catherine Valabrèque, Marcel Cuvelier dirige avec intelligence, pudeur, discrétion, les confidences de Catherine Ardit, Frédérique Ruchaud, Thérèse Quentin. Des qualités rafraichissantes.

- ET AUSSI : Viens chez moi, f'ha-bite chez une copine (la fantaisie de Rego et Kaminka) à la Comédie des Champs-Elysées; et les spectacles non-stop, du Théâtre Campagne-Première, chez Jean Bouquin.

#### Musique

#### WEEK-ENDS MUSICAUX à Sceaux

Depuis le 13 juin et jusqu'au 14 sep-tembre le septième Festival de Sceaux propose, chaque weck-end, trois concerts de musique de chambre dans l'Orangerie

du châleau. Le 15, on pourra découvrir l'intégrale de la musique pour deux pianos de Pou-lene par le duo G. et B. Picaret. Le lendemain, toujours à 17 h. 30, séance de sonates Beethoven-Damase, ce dernier accompagnant le violoniste M. Chauvelon. Musique ancienne enfin, dimanche 17, l'Ensemble Guillaume de Machaut.

#### **CONGRÈS MONDIAL**

Sous le titre la Musique et l'Enfant, quatre journées de colloques, réservées aux congressistes. Les concerts restent cependani ouveris au public. A ne pas manquer : celui de l'Orchestre mondial des Jeunesses musicales composé de jeunes virtuoses de tous les pays. (Au programme: Schumann, Strauss et Martmon.) Podium international des jeunes artistes le jeudi 21, à 16 h., présenté par

Ivry Gitlis. - ET AUSSI : Orchestre J.-F. Paullard, jeudi 14, à 18 h. 30 et 21 h., dans le cadre du Festival estival de Paris, avec la participation de Gérard Jarry (violoniste). Musique indienne à Saint-S le vendredi 15. par le groupe Lakshmi Shankar, Deux concerts d'orque : le 16, à Saint-Germain-des-Prés (Odile Bailleux), et le 17, à Notre-Dame (Richard A. Barrows). Les concerts de musique ancienne à la Sainte-Chapelle se poursuivent avec

#### le Early Music Consort of London, le 19. Danse

#### ROMÉO ET JULIETTE

aux Tuileries

La Fête des Tuileries s'achère en beauté arec la grande iresque de Roméo et Juliette dansée par le Ballet du vingtième siècle sur la musique de Berlioz. La chorégraphie de Maurice Béjart tente de rajeunir et d'actualiser l'environnement de ce drame éternel d'amour et de haine.

#### Arts MAX ERNST

#### au Grand Palais et à la Nationale

Une double rétrospective dont on a déjà beaucoup parlé. Le Grand Palais célèbre le peintre et précise en trois cent vingl-huit numéros l'originalité de sa démarche multiforme depuis l'époque Dada. La Nationale rend hommage au graveur et à celui qui a bouleverse l'esthétique du livre illustre.

## DE CHIRICO

### au musée Marmottan

La rétrospective comporte quatre-vingts peintures, vingt-trois aquarelles et dixneuf sculptures. Figurent notamment des œuvres récentes inédites où émergent à nouveau les premiers thèmes de la période métaphysique de l'artiste.

— ET AUSSI : Michel-Ange (les Esclaves, les dessins), les dessins italiens de la Renaissance, le Studiolo d'Isabelle d'Este au Louvre : Hommage à Corot, à l'Orangerie : Matisse, au Musée national d'art moderne ; Tendances actuelles de la nouvelle peinture américaine, Michel Roualdès, à l'ARC2; Torrès-Garcia. Jagoda Buic, Jean Dewasne, au Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Merkado, au musée Bourdelle, Pierluca, au musée Rodin.

à la galerie Frédéric Bazille (dans une

aile du théâtre municipal) : un ensemble

d'œuvres, en majorité récentes, d'un des

principaux représentants de l'abstraction

## **Paris**

#### Musique

## CHANT GRÉGORIEN

à Gourdon

Le grégorien se porte de mieux en mieux. Chasse des églises, il fait chaque jour de nouveaux adeptes parmi les melomanes. Une journée lui sera consacree le 15. Le soir, ainsi que le lendemain, on pourra entendre également le Requiem allemand de Brahms. Chœurs et orchestre de Hambourg (dir. L. Romansky). Solistes : S. Niemsgern et E. Moser.

#### SEMAINES MUSICALES DU MONT-BLANC Deux concerts encore, qui ne seroni

pas indignes des précedents. Musique ba-

roque le dimanche 17, par cinq solistes

français de grand talent ; jeudi 21. récital

Chopin-Ravel par Philippe Entremont, un

**Province** 

grand planiste qu'on n'entend guère dans son pays d'origine. Un festival qui

#### « CONTEMPORAINS » **DE JADIS** à Saint-Maximin

Rien de bien récent dans les programmes du IVª Festival du couvent roual de Saint-Maximin, présente par le Collège d'échanges contemporains... Qu'importe, puisqu'on pourra entendre Beethoven, Ravel, Brahms et Mozart le 16 août, par A. Spadaro et P. Ganter; puis Schubert, Brahms et Debussy, le 21 (O. Robert et P. Ganter, pianistes).

- ET AUSSI : Les Ménestriers (le 13), Mahler-Boucourechliev (le 14), puis un concert de musique espagnole (le 17), à Manosque. Pour les amateurs de musique ancienne, la salle Garnier, à Monte-Carlo, accueillera Zino Francescati, accompagné par l'orchestre de la Principauté, direction Lovro von Matacic, le 17.

## Pop'

ROCK à Orange

Après Wagner et Verdi, le Théâtre antique accueillera Dr Feelgood, Ginger Baker, Lou Reed. Mahavishnu, Soft Machine, Procol Harum, John Cale et Nico (15, 16 et 17 août).

#### Danse ANNE BÉRANGER

aux Baux La compagnie Anne Béranger danse au théâtre de verdure du Val-d'Enfer :

#### ballets de Jean-Marie Marion, Micha Van Hoecke et Maurice Béjart (16 août). Arts

SOULAGES

à Montpellier Quarante tableaux au musée Fabre ; cent gravures, lithographies et eaux-fortes

lyrique de l' « Ecole de Paris ». PICASSO ET INGRES

## à Montauban

Sur le thème des figures, on a rassemble des nus, des portraits et des compositions de Picasso (une centaine de numéros), d'une part ; des dessins d'Ingres appartenant au fonds du musée, d'autre part. Intéressante confrontation...

ET AUSSI : Bonnard, à Saint-Paulde-Vence : Rembrandt, à Nice-Cimiez ; Monet, à Albi : J.-F. Mület, à Cherbourg ; Hadju, à Macon ; Miro, à Angers ; Olivier Debré, à Antibes ; Jacques Villon et La Normandie souterraine (recherches archéologiques de l'abbé Cochet), à Rouen ; André Masson, à Aix-en-Provence; Marquet, à Bordeaux ; Le Yaouanc, à Saint-Maximin ; Pichette, à Châteauroux ; Charles Despiau, à Mont-de-Marsan.

14 18 1

OS SPECTACLES

1

## **PARIS**

## Théâtres.

Les jours de relâche ndiqués entre parenth

Les salles municipales

CHATELET (231-44-80) (D. solr, L.), 14 h. 30: Valses de Vienne NOUVEAU-CARRE (277-88-49) (L., D. solr), 20 h., mat, mer., le 15, sam., dim., à 15 h. 30: Cirque à l'ancienne.

Les autres salles

ANTOINE (208-77-71) à partir du 19 à 30 h. 30 : le Tube. CHARLES - DE - BOCHEFORT (522-08-40) (D. solr, L.), 20 h. 45, mat. le 15 et dim à 15 h.; le Troisème Témoin. Témoin.
COMEDUE CAUMARTIN (073-43-41)
(le 14) 21 h. 10, mat. tim. à
15 h. 10: Boeing-Boeing.
COMEDUE DES CHAMPS-ELYSERS
(339-37-03) (D., L.) 20 h. 45:
Viens chez moi, J'hanite chez une
conjine. viens chez moi, J'hahite chez une copine.

COUR DES MIRACLES (548-85-60)
(D., L.) 20 h. 30: La golden est souvent farincuss. 22 h.: Elle, elle et elle (relâchs le 15).

DAUNOU (673-64-30) (le 14, dim. soir) 21 h., mat. le 15 et dim. à 15 h.: Monsieur Masure.

GYMNASE (770-16-15) (D. soir, L.).
20 h. 30, mat. dim. à 15 h.: le Saut du lit (dernière le 23).

HEBERTOT (371-23-23) (D.), 21 h.: l'Amour fou.

HUCHETTE (326-38-99) (D.), 21 h.:
la Cantatrice chauve; la Lecon.
LUCEENAIRE (326-57-23) (L.).
20 h. 30: les Chaises: (D. soir.
L.), 22 h. 15; mat. vel., sam. es
dim., à 18 h. 30: Sade.
MICHEL (285-35-02) (mer), 21 h. 10,
mat. dim. à 15 h. 10: Duos sur
canapé.
NOUVERITTES (770-52-78) (la 14 et CREEPÉ.

NOUVEAUTES (770-52-76) (le 14 et dim. soir), 20 h. 30, mat dim. à 16 h.: la Libellule.

THEATRE CAMPAGNE - PREMIERE (033-79-27) (L.), 20 h. 30 : le Presse-purée des Destaing; 22 h.: Copi dans Loretta Strong; 23 h.: Argentine show. Argentine show.
THEATRE PRESENT (203-02-55)
(D. L.). 20 h. 30: Ah | bon |
TROGLODYTE (222-93-54) à 21 h.,
me.; Xáhat; J., V., S.: Finconfortsble; L., mar.: les Retrouvailles de l'imaginaire.

Les cafés-théâtres

L'ABBAYE (033-27-77) (L., ma., met.), 20 h.: Kennady's children.
LE FANAL (235-73-68) (D.), 21 h., J., V. et sam., à 21 h. et 22 h. 30: M. Barnett.
LA FIZZA DU MARAIS (277-42-51) (D.), 21 h.: le Regard à genoux; 22 h. 30: Que faça!
LE SELENITE (033-53-14) (D., L.), I: 20 h. 30: la Jacassiàre;

1: 20 h. 30: la Jacasalte; 22 h. 30: J'ai aucune idée; II: 21 h.: C'est comme si vous vous promeniez l'été dans un champ de pollen; 23 h. 30: Peau

## **Festivals**

Estival

JARDIN D'ACCLIMATATION, les 14 et 15, à 15 h. 30 : L. Shankar. Les 16 et 17 : Marie-Thérèse Ghirardi. Les 18, 19 et 20 : Clowns musicaux. BATEAUX-MOUCHES, les 13, 14 et 15. à 18 h. : Ensemble de cuivres de Prague. Les 16, 17, 18, 19 et 20 : Francis Hardy et E. de Villèle. FACULTE DE DROIT, le 13. à 20 h. 30 : Orchestre symphonique de Bordenux (Mahler, Strauss. Mozart). Le 18, à 20 h. 30 : Yuval Trio (Schubert, Dvorak).

zart). Le 18, à 20 h. 30 : Yuvai Trio (Schubert, Dvorak).

MUSEE DE CLUNY, le 14, à 18 h. 30 : Orchestre J.-F. Pailland (Lulli, Bach, Debussy, Bartok).

EGLISE SAINT-SEVERIN, le 14, à 21 h. : Orchestre J.-F. Pailland et G. Jarry (Bach, Leciair). Le 15, à 20 h. 30 : L. Shankar.

SOEBONNE (Amphl Richelleu). le 16, à 18 h. 30 : R. Pasquier et J.-F. Heisser (Schubert, Bartok).

EGLISE ST-GERMAIN-DES-PRES, le 16, à 20 h. 30 : Bailleux.

NOTRE-DAME, le 15, à 17 h. 45 ;

R. A. Batrows.

PALAIS DE CHAILLOT, la 18, à
18 h. 30 : M.-T. Ghirardi, guitare.

SAINTE-CHAPELLE, le 19, à 18 h. 30
et 20 h. 36 : Early Music Consort of London. AUDIO-VISUEL, Palais-Royal, tous les soirs, à 20 h. 45 : L'artisanat vivant.

MUSRE GUIMET, films (sam. soir, dim. soir), 18 h. 30, sam. et dim. à 15 h. Rens. et loc. : 633-61-77. 4, rue des Prêtres-Saint-Séverin (5°).

ORANGERIE DU CHATRAU, le 15, à 17 h. 30 : G. et B. Picavet (Mozart, Brahms, Milhaud, Poulanc : Intégrale des ceuvres pour deux pianos). Le 16, à 17 h. 30 : Duo J.-M. Damase et M. Chauveton (Beathoven, J.-M. Damase). Le 17, à 17 h. 30 : Ensemble Guillaume de Machaut (musique française du Moyen Age et de la Renaissance). Loc. 661-06-71.

### Cinémas.

Les flims marqués (\*) sont interdits aux moins de treize ans, (\*\*) aux moins de dix-huit ans.

La cinémathèque

MERCREDI 13 AOUT. — 15 h.:
Octobre, les 10 jours qui ébranlèrent
le monde, de S. Eisenstein; 18 h. 30:
la Stratégie de l'uraignée, de B. Bertolucci: 20 h. 30: Fenétre sur cour,
d'A. Hitch cock; 22 h. 30: Grandeur nature, de L. Berlangs; 0 h. 30:
Du sang pour brucula, de P. Morissev.

Les exclusivités

AGUIRRE, LA COLERE DE DIEU (All., v.o.) : Studio des Ursulines, AGUIRRE, LA COLERE DE DIEU
(All, v.o.): Studio des Ursulines,
\$\( \) (033-39-19).

ALLONSANFAN (It., v.o.): Quintette, \$\( \) (033-35-40), Marats, 4\*
(278-47-86).

L'ANGE NOIR (All., v.o.): OlympicEntrepôt, 14\* (783-67-42), Ven., L.

L'AIGLE AVAIT DEUX TETES (All.,
v.o.): Olympic-Entrepôt, 14\*
(783-67-42).

LA BALLADE SAUVAGE (A., v.o.):
Hsutefeuille, 6\* (633-79-38).

CAPONE (A., v.f.): La Botonde, 6\*
(633-68-22).

C'EST DUR POUR TOUT LE
MONDE (Fr.): Quintette, 5\* (03335-40), U.G.C.-Marbeuf, 8\* (22547-19).

LE DEMON AUX TRIPES (4\*) (IL.,

35-40), U.G.C.-Marceul, \$\frac{225}{47-19}.\$

LE DEMON AUX TRIPES (\*\*) (It., v.f.) : Gaumont-Opéra, \$\text{9}^c\$ (973-95-18), Montparnassa \$2, 6\* (544-14-27), Clichy-Pathé, 18\* (522-37-41), Gaumont-Sud, 11\* (331-51-16).

EFFI BERIEST (All., v.o.) : Olympic-Pigozzi, 14\* (783-57-42), J.

ENHIBITION (\*\*) (Fr.) : La Clef, 5\* (337-90-90), Miramar, 14\* (326-41-02), Clichy-Pathé, 18\* (522-37-41), U.G.C.-Odéon, 6\* (325-37-41), U.G.C.-Odéon, 6\* (325-71-08), Napoléon, 17\* (330-41-16), Marotte, 2\* (231-41-39), Helder, 9\* (770-11-24), Ermitage, 5\* (355-15-71).

FRANKENSTEIN JUNIOR (A. v.o.) :

15-71). Frankenstein Junior (A., y.o.) : Marignan, 8 (358-92-82). Quin-tette, 5 (033-35-49); v.f.: Montpar-nasse - Pathé, 14 (326-65-13), Gaumont - Convention, 15 (828-

Gaumont - Convention, 15° (828-42-27).

FRENCH CONNECTION II (A., v.o.):
Publicis Champs-Elysées, 8° (72076-23). Paramount-Odon, 6° (22559-83): v.f.: Ermitage, 8° (35915-71), Paramount-Opera, 9° (07334-37), Max-Linder, 9° (770-40-04),
Paramount-Montparnasse, 14° (32622-17). Moulin-Rouge, 18° (66634-25). Boul'Mich, 5° (033-48-29),
Magic-Convention, 15° (628-30-64).
Paramount-Orléans, 14° (580-03-75),
Paramount- Gobelins, 13° (70712-28), Paramount- Maillot, 17° (758-24-24), Passy, 16° (288-62-84),
Lux-Bastille, 12° (343-79-17).

ÉLYSÉES LINGOLN (v.o.)

QUINTETTE (v.o.)

STUDIO RASPAIL (v.f.)

UN FILM DE

ALIDA VALLI

LE FUTUR AUX TROUSSES (Fr.):
U.G.C. - Marbeuf (&\*) (225-47-19);
Studio Médicis (5\*) (533-25-97).
LA GRANDE CASSE (A., v.o.)); Ambassade (&\*) (339-19-08), v. f.;
Berlitz (2\*) (7:2-50-32); Montparnasse-Pathé (18\*) (326-65-13); Gilchy-Pathé (18\*) (326-65-13); Gilchy-Pathé (18\*) (325-37-41); Gaumont-Sud (14\*) (321-31-16); Murat (16\*) (288-99-75).
L'INDE FANTOME (Fr.) première partie : Olympic (14\*) (783-57-42), deuxième partie : Olympic Charten (16\*)

not. INDIA SONG (Fr.) : Hautefeutile (6°) (633-79-38) ; Le Seine (5°) (325-92-46).

LENNY (A. v.o.); P.L.M.-Saint-Jacques (14") (589-88-42); Gau-mont-Champs-Elysées (8") (359-04-67); Hautefeuille (8") (633-79-38). LILY AIME-MOI (Fr.) : Hautefeuille

(6°) (633-79-38).

OPERATION LADY MARLENE (Fr.): Murat (10°) (288-99-73); Fauvette (13°) (331-56-86); Clichy-palace (17°) (287-77-29); Bretagne (6°) (222-57-97); Mistral (14°) (734-20-70); Normandle (8°) (359-41-18); Rex (2°) (236-83-93); U.G.C. - Odéon (8°) (325-71-08); Magic-Convention (15°) (828-20-65).

#### Les films nouveaux

LES IIIIIS IIUUVGAUX

LE BAGARREUR, film américain de Walter Hill, avec C. Bronson et J. Coburn. V.O.: Salnt-Germain-Village, 5° (633-87-59), Marignan, 8° (359-92-82); v.f.: Gaumont-Richelleu, 2° (123-56-70), Montparnasse 83, 6° (544-14-27), Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74), Gaumont-Sud. 14° (331-51-16), Cambronne, 15° (734-42-96), Caravelle, 18° (387-50-70), Gaumont-Bosquet, 7° (551-44-11).

LE RETOUR DU DRAGON, film américain de Norman Foster, avec Bruce Lee, V.f.: Hollywood-Boulevard, 9° (770-10-41), Marignan, 8° (359-92-82), Wepler, 18° (337-59-70), Montparnasse - Pathé, 14° (325-55-13), Danton, 6° (325-68-13), Caumont-Convention. 15° (823-42-27), Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74), Fauvette, 13° (331-56-86).

56-86).
QUI ETES-VOUS, I N S PE C T E U R
CHANDLER ? film français de Michele Lupo, avec Claudio Brook.
George-V. & (225-11-46). Paramount-Opèra, 9° (073-34-37), Publicis Saint-Germain, 6° (22272-80), Paramount - Montparnasse,
148 (226-22-17). Peramount - Moliparnasse,
149 (226-22-17).

14° (326-22-17), Paramount-Maillot, (758-24-34).
POPULATION ZERO, film américain da M. Campus, avec Oliver Reed et Géraldine Chaplin. V.O.: Publicis-Matignon, 8° (359-31-97).

SALLES CLASSÉES

CINÉMAS d'ART

et d'ESSAL

ST. BERTRAND 29, r. Gal-Bertrand SUF. 64-66

LE FORUM EN FOLIE

de Richard LESTER

ROMA

de FELLINI

ST. SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS

30, rue Saint-André-des-Arts - 326-48-11 14 h. - 16 h. - 18 h. - 20 h. - 22 h HISTORY OF THE BLUE

MOVIE (v.o.)

d'Alex de RENZY A 12 heures et 24 beures : THE LAST PICTURE SHOW

ST. SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS 2 30, rue Saint-André-des-Arts - 326-48-18 14 h. - 16 h. - 18 h. - 20 h. - 22 h. VA TRAVAILLER VAGABOND

d'Hogs CARVANA A 12 beures et 24 beures :

CINQ PIÈCES FACILES

PAS DE PROBLEME (Fr.): Mercury (8°) (225-75-90): Montparnasse-Pathé (14°) (235-65-13): Gaumont-Convention (15°) (542-94-67): Lumiere (5°) (770-84-64); Citchy-Pathé (12°) (521-34-41); Le Paris (8°) (520-53-89); Ciuny-Palace (5°) (620-67-76).

PEUR SUR LI VILLE (Fr.): Bretagne (5°) (239-41-18).

tagme (5\*) (222-57-57); Normandle (8\*) (259-41-15).

PROFESSION: REPORTER (It.):
Concorde (8\*) (272-62-84); Saint-Michel (8\*) (228-79-17), vf. : Importal (25) (273-79-17), vf. : Importal (25) (273-79-17).

QUE LA FETE COMMENCE (Fa.) Cinoche-Saint-Germain (61) (633-10-82): Marignan (67) (259-92-82). LE SHERIFF EST EN PRISON (A. v.o.) : Studio Galande (5°) 72-71) ; Elysées-Point-Show

12-11): Elysées-Point-Show (8°) (225-67-29).

LA TENDRESSE DES LOUPS (All., v.o.): Olympic (14°) (782-67-22), sauf marci
THE GROOVE TUBE (A.) (X.) (v.o.): Blarritz (c°) (259-42-32): Blente6e-Montparmasse (15°) (544-25-02): Studio J.-Coctean (5°) (022-47-62).

TITI SUPERSTAR (A. v.i.): Gaumont-Madeleine (8°) (071-56-03), de 14 h. à 17 h. 20: Gaumont-ElveGauche (6°) (548-68-26), matinée.
TOMMY (A. v.o.): U G.C.-Marbeut (8°) (253-47-19): Paramount-Opéra (8°) (273-47-19): Paramount-Opéra (9°) (973-37-17): Studio Alpha (5°) (833-39-47).

UNE ANGLAISE HOMANTQUE

(033-32-47).
UNE ANGLAISE ROMANTIQUE
(Ang., v.o.): Concorde (8°) (33382-84): Saint-Germain-Tiliage (5°)
(633-37-89). v.f.: idontpartassePathé (14°) (026-63-73): GaumontMadeleine (8°) (073-56-03), en solrée: Mayfair (16°) (525-27-06). VA TRAVAILLER, VAGABOND (It., v.o.): Saint-André-des-Arts (6°) (326-48-18).

VILLA DES DUNES (Fr.) : Olympic-Entrepôt (14°) (783-67-42), mer. et VIOLENCE ET PASSION (It., v.o.) : Cinoche de Saint-Germain (6°) (633-10-82).

Séances spéciales

AMERICAN GRAFFITI (A. v.o.) : Luxembourg (6°) (633-97-77), à 10 h., 12 h. et 24 h. BELLADONNA (Jap., v.o.) : La Clef (5°) (237-90-90), 2 12 h. et 24 h. LA CHINE (Fr.-It.) : Le Seine /5°) (325-92-46), à 12 h. (sf dim.). LA CLEPSYDRE (Pol., v.o.) : Le Seine (5°) (325-92-46), à 20 h. et 22 h. 15.

CINQ PIECES FACILES (A.) (\*\*) (v.o.) : Saint-André-des-Arts (6\*) (326-48-18), à 12 h. et 21 h. JULES ET JIM (Fr.) : La Clef (5°) (337-90-90), à 12 h. et 24 h. M.A.S.H. (A., v.o.) : Luxembourg (6°) (633-57-77), à 10 h., 12 h. et 24 h.

MORT A VENISE (Ilt., 7.0.) : La Clef (5°) (337-90-90), à 12 h. et 24 h. THE LAST FICTURE SHOW (A., v.o.) : Saint-André-des-Arts (6°) (226-48-18), à 12 h, et 24 h. (A. 7.0.): Luxembourg (6°) (633-97-77), 2 10 h., 12 h. et 24 h. Les grandes reprises

ALEXANDRE NEWSEL (Sov., V.O.); Actua-Champo (5°) (033-51-60). AU CŒUR DE LA NUIT (An., v.o.); Arlequin (6°) (548-82-25). BAS LES MASQUES (A., V.O.): Action-Christine (6°) (325-83-78). DROLE DE DRAME (Fr.): Studio de la Harpe (5°) (033-34-83). LE DICTATEUR (A. vo.): Cham-pollion (5°) (033-35-40).

SENSO (It., v.o.): Elysées Lincoin (8°) ((359-36-14); Quintette (033-35-40): v.f.: Studio Baspail (14°) (326-33-98). SPARTACUS (A. v.o.): Gaumont-Rive gauche (6°) (548-28-36) en solicie.

SHERLOCK JUNIOR (A.): Quintette (5°) (033-33-40). Lincoln (8°) (359-36-14).

Les festivals

AFRO - AMERICAIN (v.f.) : Palais des glaces (10°) (607-49-93) ; les Quatre de l'Ave-Muria. WESTERNS (v.o.): Action Lafayette (9°) (378-80-50), J.: la Batalle de la vallée du Diable; Chitelet Victoria (1°) (508-94-14), J.: les Quatre de l'Ave-Maria.

A. HITCHCOCK (v.o.): Action Republic (11°) (806-51-33). J.: le Crime était presque partait.

H. BOGART (v.o.): Grands-Augustins (6°) (633-22-13), J.: les Anges aux figures sales. A. BAZIN (13°) (237-74-39), J.: Deep End (v.o.).

ETE 75: Le Marais (4°) (278-47-86). I: J.: Dialogue d'exilés: H: J.: A travers l'orage. CINEMA INTERNATIONAL (7.0.), Studio Git-Le-Cœur (6°) (326-80-23), J.: Dieu noir et Diabis

A. CHRISTIE (v.o.). Noctambules (5°) (053-42-34), J.: le Train de 16 h. 50.

VARIATIONS SUR L'HOMOSEXUA-LITE (v.o.), Studio Parnassa (6°) (226-35-00): Partner. QUARANTE CHEFS D'ŒUVRE DU CINEMA FRANÇAIS: Artistle Voltaire (11s) (700-19-15), J.: la Collectionneuse.

BERGMAN (v.o.), Racine (6°) (653-43-71), J.: le Visage. W. ALLEN (v.o.), Studio Logos (5°) (053-26-42), J.: Prends l'ossille et tire-tol.

## Dance

HOTEL DE SULLY (278-60-56, le ma-tin), V., S. et Dim, à 21 h. : Ballets historiques du Marais. TUILERIES, les 13, 14, 15 et 16, à 21 h. 20 : Ballets Maurice Béjatt (Romée et Juliette). Loc. sur place de 11 h. à 19 h.

LE HOLLYWOOD BOULEVARD • MARKGNAN WEPLER - MONTPARNASSE PATHE - DANTON GAUMONT CONVENTION - GAUMONT GAMBETTA - FAUVETTE PATHE BELLE EPINE • MULTICINE CHAMPIGNY AVIATIC LE BOURGET • BEAUVAL MEAUX • STUDIO LES MUREAUX CLUB MAISONS-ALFORT . ALPHA ARGENTEUIL



## **Expositions**

MAX ERNST. — Grand Palais, entrée Clemenceau (231-91-24). Sauf mardi, de 10 h. è 20 h.; le mercredi, jusqu'à 2 h. Entrée : 8 F; le sanedi : 5 F. Jusqu'au 8 septembre de la companie de la

MAX ERNST, estampes et livres illustrés. — Bibliothèque nationale, 58, rue de Richelleu (266-62-62). Tous les Jours, de 11 h. à 18 h. Entrée 6 F. Jusqu'au 30 septembre. (Fermée les 15, 16 et 17 août).

hes 15, 16 et 17 aout).

MICHEL-ANGE AU LOUVRE, les Esclaves, les Dessins. — Musée du Louvre, entrée porte Jaujard (280-39-25). Sauf mardi, de 9 h. 45 à 17 h. Entrée 5 F (gratuite le dimanche). Jusqu'au 29 septembre.

DESSINS ITALIENS DE LA REMAISSANCE. — Musée du Louvre. NAISSANCE. — Musée du Louvre (voir ci-dessus). Jusqu'au 29 sep-

LE STUDIOLO DISABELLE D'ESTE. — Musée du Louve (voir c!-dessus). Jusqu'au 13 octobre. HOMMAGR A COROT. — Orangerie des Tuileries (973-99-48). Sauf mardi, de 10 h. à 20 h.; le mercredi, jusqu'à 22 h. Entrée : 8 F (gratuite le 24 septembre) : le asmedi : 5 F. Jusqu'au 29 septembre.

DE CHIRICO : rétrospective. — Musée Marmottsu, 2, rus Louis-Bolly (227-07-02). Sauf lundi, de 10 h. à 18 h. Entrée : 5 F. Jusqu'au 31 octobre (ouverte le vendredi 10 ft. 8 10 ft. Editors of the vendredi 15 sout).

HENRI MATISSE: dessins et sculptures. — Musée national d'art moderne, 13, avenue du Président-Wilson (723-38-53). Sauf mardi, de 9 ft. 45 à 17 ft. Entrée : 5 ft. Jusqu'au vaccombre.

7 septembre.
FHANÇOIS EOUAN: portes, douze
peintures. — Musée national d'art
moderne (voir ci-dessus). Jusqu'au

peintures. — Musée national d'art moderne (voir ci-dessus). Jusqu'au 14 septembre.

DEWASNE: antisculptures, cervezux mâles. — Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 11, avenue du Président-Wilson (723-61-27). Sauf lundi et mardi, de 10 h. à 17 h. 45. Entrée : 5 F (gratuite le dimanche). Jusqu'au 31 soût.

TENDANCES ACTUELLES DE LA NOUVELLE PEINTURE A ME RI-CAINE. — Marcellin Fleynet : de la couleur à la ligne. — Musée d'art moderne de la Ville de Paris A.R.C. 2 (voir ci-dessus). Jusqu'au 31 soût.

MICHEM ROUALDES : Chromatogemèse, Chromatologie (1973-1975). — Musée d'art moderne de la Ville de Paris (voir ci-dessus). Jusqu'au 31 soût.

JAGODA BUIC : Formes tissées. Musée d'art moderns de la Ville de Paris (voir ci-dessus). Jusqu'au 30 septembre. LARTIGUE 8 × 89. — Musée des arts décoratifs, 107, rue de Elvoli (260-32-14). Sauf mardi, de 12 h. à 18 h.; le dimanche, de 11 h. à 18 h. Entrée : 6 F. Jusqu'au 15 septembre.

18 h. Entrée: 6 F. Jusqu'au 15 septembre.

EERNARD LAGNEAU: Lieu mécanisé n° 12. — Musée des aris décoratifs (voir ci-dessus). Entrée libre. Jusqu'au 21 octobre.

LE ROI, LA SCULPTURE ET LA MORT. — Salle des gens d'armes de la Conciergerie. 1, quai de l'Horioge (333-30-06). Sauf mardi, de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 18 h. Entrée: 5 F. Jusqu'au 7 septembre.

ROBERT COUTURIER A LA MONNAIE. — 11, quai Conti (328-52-04). Sauf dimanche et jours fériés, de 11 h. à 17 h. Jusqu'au 30 septembre. PIERCULA: 1926-1962. — Musée Rodin, 77, rue de Varenne (551-01-34). Sauf mardi, de 10 h. à 18 h. Entrée: 5 F. Jusqu'au 15 septembre.

MERKADO. FIX Bourdelle 1973. — Musée Bourdelle, 16, rue Bourdelle (548-57-27). Eauf mardi, de 10 h. à 18 h. Entrée: 3 F. Jusqu'au fin septembre.

H. FISHER. F. FOREST.

(548-67-27). Sauf mardi, de 10 h. à 18 h. Entrée : 3 F. Jusque fin septembre.

H. FISHER, F. FOREST, J.-P. THENOT et OLIVIER BRICE. Sculptures en plein air. — Musée Galliéra, 10. avenus Pierre-I\*r-de-Serbie (720-88-22). Sauf mardi, de 10 h. à 17 h. 45. Entrée : 3 F. Jusqu'au 1° septembre.

DELACROIX ET LES PEINTRES DE LA NATURE. — De Géricault à Benoir. Musée Delacroix, 6. place Purstenberg (033-04-37). Sauf mardi de 9 h. 45 à 17 h. Entrée : 5 F. Jusqu'au 20 décembre.

LA MUSIQUE VUE PAR LES PEINTRES. — Hôtel Sully, 62, rue Saint-Antoine. Sauf mardi de 11 h. à 17 h. Entrée : 5 F. Jusqu'au 23 septembre. FORCELAINES DE SEVERS AU XIX. s'ècle. — Musée national de la céramique à Sèvres (027-02-35). Sauf mardi, de 9 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 15. Entrée : 7 F; le dimanche : 5 F (donnant droit à la visite du musée, gratuite le 21 septembre). Jusqu'au 3 novembre.

L'ANCIEN HOYEL DE GREVE. — Musée Carnavalet, 22, rue de Sévigné (272-21-3). Sauf lundi et mardi, de 10 h. à 18 h. Entrée : 5 F. Jusqu'en décembre.

ETHIOPIE D'AUJOURD'HUL La terre et les hommes. — Musée de l'homme, palais de Chaillot (727-18-17). Sauf mardi, de 10 h. à 18 h. Entrée : 8 F. Jusqu'en de flums). Entrée : 8 F. Jusqu'au 30 septembre.

Variétés.

Le music-hall

CASINO DE PARIS (874-36-22) (L.), 20 h. 45, mat. dim. à 14 h. 30 : Revue E. Petit. avec Lisette Malidor.

ELYSEES-MONTMARTRE (806-38-79)
(D.), 20 h. 45, mat. sam. å 17 h.:

Histoire d'oser.

POLIES-BERGERE (770-02-51) (L.),
20 h. 30: Jaims à la folie.

OLYMPIA (742-25-49), 20 h. 45, mat.
dim. à 14 h. 30: La magie (jusqu'au 17).

Les chansonniers

CAVEAU DE LA REPUI
44-45), 21 h., mat. le

Les opérettes

HENRI - VARNA - MOGADOR (285-28-80) (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. dim. à 14 h. 30 : Fiesta (soirée le 15).

Les cabarets

CRAZY HORSE SALOON (225-67-29), 22 h. et 0 h. 30 : Revue. MAYOL (770-95-08 (Mer.), 16 h. 15 et 21 h. 15 : Nu. etc. etc. TOUE EUFFEL (551-19-59), 20 h. : Bonjour Tahiti !

CAVEAU DE LA REPUBLIQUE (278-44-45), 21 h., mat. le 15 et dim. à 15 h. 30 : l'Année de ja frime.

FARLEY GRANGER JARDINS DES TULLERIES ILLUMINES Direction Artistique : Yves MOUROUSI Direction Générale : René BIANCO et René DIDION A 21 h 30 (Ouverture des portes à 20 h) 13-14-15-16 août uniquement 4 représentations LE THÉATRE ROYAL DE LA MONNAIE LE BALLET DU XX<sup>à</sup> SIECLE Maurice BEJART 30 Fassis 20 Fdebout Location dès aujourd'hui de 11 h à 19 h Entrée Concorde Tous les soirs : JARDIN DES POETES Manèges, restaurants Entrées : Place de la Concorde, rue de Rivoli et côté Concorde



Les grandes reprises

ALEXANDRE NEWSKI &

ACTUAL DE LA NOIT (CAL.)
APPOPLIA (CA. 1242-1244)

BAS LES MASQUES
Action-Christies 6 1629

BROLE DE BRIME (1986) de la Herra (1986) de la Herr

SENSO (72. 12. 14. 15.40. 1 (8°) (1275-27-14. 1 Error 1 25-40. 1 5. 12.41 Quinter, (225-12.12. 1 5.124.) Brown

SPARTACUS Elve Carachy 19 1 (Spara

SHERLOCK JUNIOR (L) tette St. (67) (12-46) C. Lincoln C. (12-12-14) C. Lincoln C. (12-12-14) C. Lincoln C. (12-12-14)

AFRO - AND DIG HY

WESTERNS
1971 (575-70-50) Action to
the la value of Bullet I
Victoria (10) (565-50-50)
Quarte de (Ar-Alas)

A. HITCHCOCK COMPANY CONTROL COMPANY C

H. BOGART Grade

3. BAZIN (17 - 1.75) (2).2.

FIE TO: LA TORRE ATTIME
TO ATT DIAMETER ATTIME
A Travers Court

CINEMA INTERNATIONAL STUDY GOVERNMENT CONTRACTOR CONTRA

Don/e\_

MOTER OF SUITS INVA

of House

TE HELYWOOD BOLLEVARD - MASSAGE

WHITE - MINITPARKASSE PATRE - DATE -ALMONT CONVENTION - GALAMONT GAVEETTA - FASE

AVATE IN A SEAUVAL NEW STUDIES AND ALFHA .

PATIE STATE SHEET TO THE

A. CHRISTIL

L BERGHAS

Les lestionis

OBLEME (Fr.) + Mercury

[13568]; Montpurnase-9\_(226-63-11; Caumon;-st\_(15) (33-04-67); Lu-sp; (770-63-64); Cicky-pp; (322-37-61); Le Pa-232-23-69); Chuny-Palace

#F-WANTER (Fr.): Bre-\*\*\* (222-57-67): Normandle \*\*\* (222-57-67): Normandle \*\*\*\* (422-42-42): Engl. \*\*\*\* (422-42-42): Engl. \*\*\*\* (422-42-42): Engl. \*\*\*\*\* (422-42-42): Engl. \*\*\*\* (422-42-42): Engl. \*\*\*\* (422-42-42): Engl. \*\*\*\*\* (422-42-42): Engl. \*\*\*\* (422-42-42): Engl. \*\*\* (422-42-4

THE COMMENCE (FT.) :

Saint-Germain (8') (633-Farighen (8') (359-92-82), FF EST EN PRISON (A.,

FF PSY EN PRISON (A., Rudio Galande (5º) (002-Elyster-Point-Show (6º)

TERRY DES LOUPS (AIL. Dismple (147) (782-67-11).

## TUBE (A.) (2) (00.): ## TUBE (A.) (2) (00.): (#) 1359-42-23): Bictre-parasse (15°) (544-25-02): -Cortenu (5°) (033-47-62).

ERSTAR (4. v.): Gu-Meletus (8. (105-6-13) 4 17 h. 20: Gu-mund-Riv-199-1848-28-18), makinde, A. v.): V.C.C.-Marbeul 147-19; Paramount-Opera 147-19; Paramount-Opera 1-34-37); Etudio Alpha (7)

61.4 16 E BOMANTIQUE 61 : Coprorde (8°) (359-Saigt-Germain-Village (5°) 50); 4 L : Hontperpasse 41 (928-55-13) : Chaument-te (341 (67)-15-63), en sol-yidir (18°) (225-27-66).

ATTLER: VAGABOND (T.,

TOWES (Fr.) : Clympic-1 (14) (783-67-12), mer. c:

8 ET PASSION (R., 1-0.) : - de: Seint-Germain (F) 821

IN CHAPPITE (A. TO.) : SOUTH (D) (EINST-TI), &

ca pro pro die di 1984 de la calenda de la calenda 30-39-39, de 12 de 12 de 15 de 15

E (Profit - to Some (b)

PROTECTION OF THE PARTY OF THE

251 4 12 2 6 11 5

THE STATE OF STATE OF

A VENET CH. for the

MY PROTEST SHOW A

EN SIFFELRA TREES FOR

47 ( 1 mairth, m'd (8 ) (14)

**海沙鱼盆及虾品**品

ROTES FACULES (A.) W. W. LELIN

s spéciales

صكدا من الاصل

# fertival\_

#### Aigues-Mortes

A 21 h. 30: les 14 et 16: la Guerre des Demoiselles, de Guy Vassel. Les 13, 15 et 17: Marie Tudor, de V. Hugo. miss en scène de G. Vassal. A 24 heures: Special Sang (jus-qu'au 17). Loc.: 88-31-83.

Place du Château, à 21 h. 30 : le 18 : M. Setrak, plano. Bourgogne

Le 18. à 21 h., église de Montréal (85) et le 19, à 21 h., église Saint-Réverien (89): Quintette à vent d'Avignon, Rens.; (80) 32-81-68.

#### Bretagne

Guérande, les 15 et 18, collégiale Baint-Aubin: Octuor de Paris; le 20: Yhuel, bombarde, et Jégat, orgue. Lannion, église Snint-lean du-Bayle, le 18, à 21 h.: Michèle Leclere et Michel Giboureau (Tele-mann, Dupré, Bach, Britten).

#### Carroz

Nouvelle Chapelle, le 14 à 21 h.: Chœurs du Festival, F. Route, G. Tessier (Bameau, Mozart, Haendel). Le 15, à 21 h.: J.-C. Diot, dir. R.P. Couteau (Mozart). A Flaine, le 15: voir Carroz le 14. Le 17: Festival Bavel.

#### Chamonix

Le 17: ensemble à vent Secolo arocco. Le 21: Philippe Entremont.

Cathédrale, le 15, à 17 h. : Michel Estellet-Brun. Le 17, à 17 h. : Félix

#### Chateauvallon

VALIATIONS SEE LIPOUR Les 14, 15, 16 et 17, à 21 h. 30 : Barbe-Bleue et son fils imberbe, texte et mise en scène de J.-P. Bisson. Bens. (94) 24-11-76. Litt QUARTE CHANGE

Cinéma-

Les exclusivités

BORDEAUX. — Le Bagarreur : Gau-mont (48-13-38) ; C'est dur pour tout le monde : Marivaux (48-43-14) ; Exhibition : Français (52-69-47) ; Frankenstein Junior : Arlei (44-31-17) : la Grande Casse : Gaumont (48-13-38) ; Il était une

(44-31-17) : la Grande Casse : Gaumont (48-13-38) ; Il était nne fois dans l'Onest : Ariel (44-31-17).

CANNES. — Le Engarreur : Majestic (39-13-93) : Pas de problème : Olympia (39-04-21) : la Sanction : Rex (39-24-96) : Tremblement de terre : Club (39-27-70) ; Tommy : Vax (39-24-98).

GRENOBLE. — La Ballade sauvage : Le Paris (44-05-27) ; la Grande Casse : Royal (95-33-33) ; la Grande Evasion : Eden (44-06-73) ; Rose-mary's Baby : Stendhal (96-34-14) ; Seul le vent connaît la ré-ponse : Le Paris (44-05-27); Spar-tarus : Gaumont (44-16-45); Vera Cruz : Ariel (44-22-16).

Cruz : Ariel (44-22-16).

LYON. — Le Bagarreur : Comoedla (72-10-59), Tivoli (37-33-25) ; Capone : Pathé (42-61-03) : Elise on la vraie vie : Royal (37-31-49) ; Exhibition : U.G.C. Concorde (42-13-41) ; la Grande Casse : Pathé (42-61-03) ; la Grande Evasion : U.G.C. Concorde (42-15-41) ; U.G.C. Concorde (42-15-41) ;

(42-61-03); la Grande Evasion:
U.G.C. Concorde (42-15-41);
M.A.B.H.: Ambiance (28-14-84);
Nevada Smith: U.G.C. Scala (42-15-41);
Les Gémeaux; le Retour du dragon: Pathó (42-61-03), Palais des Congrès (24-15-83); la Sanction:
U.G.C. Scala (42-15-41); les Sept Marctraires: Comoedia (72-10-59); Spartacus: Comoedia (72-10-59);

MARSHLLR. — L'Arnaque : Holly-wood (33-74-83) ; Brannigan : Pagnol (49-34-79) ; Ia Chuts de l'empire romain : Drive In (54-16-00) ; le Démon aux tripes : Rex (33-82-57) ; Exhibition : Holly-

L'ALSACE AUX HALLES 236-74-24 16, rue Coquillière, 1 T.L.J.

COTE JARDIN 508-11-35 22, rue Mondétour, 1°. F. mardi.

176, rue Montmartre, 2º. F. dim.

NEW STORE et BAR BELGE Jusqu'à 2 h. du matin 359-38-91 63, avenue des Champs-Elysées, 8°.

NAPOLEON T.l.j. 227-99-50 38, av. Friedland, 8°. Jusq. 22 h. 30.

L'ARTIGAUT 280-09-33 5, rue de la Tour-d'Auvergne, 9°.

THE CLIPPER 607-63-62 18, boulevard de Strasbourg, 10°.

AUX CAPITOULS 380-26-44 10, rus Villebois-Mareuil, 17. F. d.

• Ambiance musicale 🔳 Orchestre

887-82-48 T.l.j.

770-62-39 T.J.

TRU. 74-53 T.L.j.

607-63-62

770-73-31 T.J.

331-63-05 T.J.j.

924-01-71

F. dim.

★ Spectacle en soirée.

TJJ.

COTE JARDIN

LA LOUISIANE

LE TOURTOUR
20. rue Ouincam

3, pl. du 18-Juin-1940, 6.

WESTERN STEAK. 60, rue P.-Charron. 8.

BARCELONA 9, rue Geoffroy-Marie, 9°.

AUB. de RIQUEWIHR 12, faub. Montmartre, 9°.

TOUR SAINT-DENIS 1, bd de Etrasbourg, 10°.

CHEZ ETCHEGORRY 41, rue Croulebarbe, 13°.

L'AJACCIENNE rue Laugier, 17°.

#### Cluny

Abbaye, transept, le 16, à 20 h. 30 : Irène Pambouklian et Roland Pi-doux (Becthoven, Brahms, De-

**PROVINCE** 

#### Colmar

Cleitre des Dominicains, le 14, à 20 h. 45 : Orchestre de chambre Camerata Bern.

## Jeudi et samedi, à 21 h. 30 : D'estoc et de taille (tournol, son et lu-

Fressclines

### Jusqu'au 17 inclus, à 20 h. 30 : cla Terres, d'E. Zola,

Gargilesse

Atelier L. Detroy, à 21 h., les 18, 10, 20 et 21 : Rencontres musicales internationales : P. Jamet, E. Mei-kus, A. Ponce, F. Pierre (autour de

# h narpe). Atelier theátre, jusqu'an 17, à 21 h.: Musset : « Un caprice», Dumas ; « Anthony », Maupassant ; « l'Amour quelquefols», Mauret ; « la Delaissée», Rafelsiohn ; « le Primitif », Courteline : « Gros Chagrin », « les' Gora ».

#### Hede

Les 15, 16, 17, à 21 h. 15 : Spectacles de ballets (ballet-théatre Libault-Estler). A partir de 11 h. : Anima-tion (aubades, marionnettes, ren-contre-signature). Loc. : (99) 00-05-08.

#### Menton

Parvis Saint-Michel, à 21 h. 30 ; le 14 : Ciaudio Arrau (Beethoven, Schumann). Le 21 : S. Neuhaus (Chopin, Scriabine, Prokofiev). Cathédrale Saint-Michel, le 16, à 21 h. 30 : B. Soustrot et J.-C. Prançon (Haendel, Telemann,

**-VOTRE TABLE CE SOIR-**

Ouvert jour et nuit. Ambiance musicale. Ses spécialités Ses vins fins d'Alsace et MUTZIG, la Reins des Blères.

Votre diner sous les paimiers cau cœur de Paris». Une ambiance sympathique et de l'originalité dans la carte. 45 F V.S.C.

Chipirons 12. Pipérade 12. Confit canard 21. MENU, 45, avec 5 piats régionaux plus Vin discrétion. Paella 50 (2 personnes).

Diner-Jazz, typiquement New-Orleans, aevo la fameuse culsine « du Sud » : Jambalaya 25, les Shrimps Bayon 20, les Shrimps créoles à la court 25, et la gamme de ses Desserts exotiques.

Un menu unique à 33 F Sc signé Claude Verger. Servi jusqu'à 1 heure du matin dans une vieille maison des Halles. Ouvert en août.

Ba gamme de 50 bières. Gratinée spécials 7,50 F. Ses Grillades : Entrecôte 18 F. Cœur de Charolais 19,50 F. Très bon steak 29 F. Côte de Bœul 52 F (pour 2 personnes).

G.P. Baumann, créateur de la célèbre Choucroute au confit d'ois citée par tous les chroniqueurs, vous présente ses innovations « Spéciales Eté » : Choucroute aux poissons, à la queue de bœuf, Merguez-Mouton, et même au Homard (sur commande).

Côte de bœuf grillée devant vous, 21.60 avec uns bière et S.C. dans un cadre agréable et confortable. Unique à Paris : le seul self-service où vous pouvez luviter votre P.-D. G...

Jusqu'à 2 h. du mat. Spéc. espagnoles : Paella Valentiana, Zarzuela, Gambas à la Flancha, Calamares à la Romana. Spectacle de chanta et de danses d'Espagne. Après minuit : cuadro, flamenco et guitares.

Jusqu'à 2 heures du matin. Ambiance musicale. Ses spécialités alsa-ciennes. Ses vins fins d'Alsace et MUTZIG, la Reine des Elères.

Jusqu'à 2 h. du mat. Dans le cadre 1930, entièrement rénové, d'une Brasserie réputée, une carte de grande classe à partir de 50 F. Club privé au sous-sol.

Terrine Foie Volailles au Porto, Aspic de Pâté de Grives, Brochettes du Pécheur, ses grillades, son cadre très intime. Moins de 40 F. SCVNC.

Près Théâtre Antoine, jusqu'à 2 h. matin. MENU 31,50. Boisson et service compris. Gratinée. Gourmandise de minuit. Escalope whisky.

Jusqu'à 2 h. du matin. Gratinée 6.50 F. Sa Choucroute spéciale 14 F. Coquille Saint-Jacques « Régins » 19 F. Escargois aux avelines 18 F. Sa bavette à l'échnique-18 F, et son menu 24 F, boiss, et serv. compr.

Jusqu'à 22 h. Cadre rustique. Spèc. Basques. Terripe foies de volsille 6, Soupe de poles. comme à Socos 9. Coquilles St-Jacques aux morill. 91.

Authent, Maison corse. Ouv. tte la nuit sauf dim. de 21 h. à l'aube. Cabri rôti et toutes sauces. Figatelli. Haricots bastiais. Eruccio frais.

Specialités Toulousaines : Foie Gras 22 F, Cassoulet au confit 22 P, Gésiers d'ole aux morilles 30 F, Filet mignon Toulousain 22 F.

P.M.R. : prix moyen du repas.

Jusqu'à 2 h. du mat. Ambiance musicale. Ses spécialités alsaciennes. Ses vins fins d'Alsace et MUTZIG, la Reine des Blères.

#### A Roquebrane, le 18, à 22 h. : Ra-quel Catre (soprano), chant et gui-Loc. : 35-82-22.

Mont-Saint-Michel

# Abbaya Blanche-Mortain, le 18, à 21 h. : Sextuor à cordes de Paris (Brahms, Schönberg).

Grange des Epoisses, le 21, à 20 h. 30 : M. Rostropovitch (Bach). (Loc. : 409-90-77.)

#### Normandie Bayeux, cathédrale, le 16, à 21 h. : Pierre Cochereau (Bach, Franck,

#### Reux, le 20 (même programme).

Orange Théâtre Antique, les 15, 16 et 17, à 20 h. 30 : J. Cais et Nico, E. Burdon, L. Reed, Soft Machine, J.-M. Laughlon, Mahavishun.

#### Périgord

Sariat, le 18, à la chapeile des Pé-nitents-Blancs : J.-M. Hasler et D. Fournier (musique ancienne). Le 20, à la cathédrale Saint-Sacerdos : Chœurs et orchestres des session internationales de St-Céré. Dir. J. Aquino («le Roi David», d'A.

#### Château de Marcillac, à St-Cyprien le 19 : Groupe folklorique des pay le 19 ; Gr de l'Est.

Molières, le 20 ; Musique de chambre

Peymeinade, le 19, à 21 h. : Renée Floret (airs d'opéras célèbres : Per-golèse, Mozart, Donizetti, Puccini, Galuppi, Verdi, Rossini).

# wood (33-74-93), Odéon (48-35-16); Frankenstein Junior: Pathé (48-14-45); la Grande Casse: Pathé (48-14-45); la Grande Casse: Pathé (48-14-45); la Grande Evasion: Odéon (48-35-16); la Monche noire: Festival Vieux Port (90-22-77); Parachutiste malgré lui: Pagnol (49-34-79), Rex (33-82-57); le Retour du dragon: Rex (33-82-57); le Retour du dragon: Rex (33-82-57); Pathé (48-14-45); Soldat blen: Arlel (33-11-65); Spartneus: Pathé (48-14-45); Spartneus: Pathé (48-14-45); Nancy. Les Deux Missionnaires: Gaumont (24-56-83); la Grande Evasion: Paramount: (24-53-37); le Retour du dragon: Gaumont (24-56-83); Spartaeus: Pathé (24-51-31). NICE. — Exhibition: Escurial (88-10-12); French Connection II: Paramount: (87-71-60), Forum (88-50-80); Parachutiste malgré lui: Concorde (88-39-88); Pas de problème: Gaumont (24-56-81); le Club (30-88-20); Rosemary's Raby: Ariel (79-00-56); Trinita prépare ton cercueil: Arlel (79-00-55); le Voleur: Bretagne (30-56-33). STRASBOURG. — Le Démon anx Erips: Rit's (32-45-51); les Le Castellet, le 22, à 18 h. 39 et 21 h. Early Music Consort of Londor (musique médiévale et Renais-Renseignements: 74-11-74,

Saint-Aignan-sur-Cher Jeudi, sam. et dim., & 21 h. 30 : Son

#### Saint-Guilhem-le-Désert

Le 15, à 17 h.: Scott Ross, orgue (Bull, d'Arauxo, d'Anglebert, Clérambault). Le 17, à 17 h.: Ensemble de chambre de Fribourg (musique baroque).

Sainte-Beaume Manosque, le 14, à 21 h.: Concert Mahler-Boucourechliev. Dir.: J.-F. Monot. Le 15, à 21 h.: Soirée mu-sicale et poétique consacrée à J. Gtono. Le 17, à 21 h.: Musique espagnole, par A. Ponce et Joce-lyne Taillon.

# ton cercueii : Ariel (79-00-56); le Voleur : Bretagne (30-56-33). STRASBOURG. — Le Démon aux tripes : Rit's (32-45-51) ; les Deux Missionnaires : Capitole (32-13-32) ; Festival Louis de Funès : Capitole (32-13-32); Opération Lady Mariène : Capitole (32-13-32); Spartacus : Capitole (32-13-32). TOULON. — La Grande Casse : Gaumont (92-00-17) ; les Sept Mercenaires : Gaumont (92-00-17); Gréoux, le 16, à 21 h. : Flûte et gui-tare, par P.-Y. Artaud et A. Ponce (musique ancienne). (Loc. (92) 72-15-00.)

# Tulle

Cathédrale Noire-Dame, le 19, à 21 h. : Orchestre Philharmonia Hungariea et le Chœur National Bulgare (Brahms : « Ouverture tragique. » Bach : « Cantate pour soprano et trompette. » Brahms : « Requiem allemand ».)

#### Villeneuve-lès-Avignon

(92-00-17).

TOULOUSE — Absences répétées:
Ariei (68-07-14); Brannigan;
Trianon (62-37-84); la Grande
Casse: Gaumont (22-08-38); la
Sanction: Ariei (68-07-14);
Spartacus: Trianon (62-87-84);
Trimita prépare ton cercueil;
Gaumont (22-09-38). Cloitre de la Collégiale, les 16, 17, 19 et 20 soût, à 21 h. : Compagnie de danse populaire française.

# Femme comme une image

trop sophistiquée ni trop autoritaire. Ce qu'on appelle le ton iournal de fin de soitée sur Antenne 2, une chaîne qui, à défaut d'imagination pour ses programmes, a le sens des relations publiques. Année de la femme aidant, la promotion d'une journaliste passe pour un événement : Hélène Vida est, dit-on, la première. Affirmation inexacte puisque les grèves de maijuin 1968 et les nombreux licenciements pretiqués alors à l'O.R.T.F. nous ont déjà permis de faire la connaissance de Betty Durot, Et Danièle Breem est depuis longtemps le spécia-

liste de la politique Intérieure au petit écran. L'information au féminin, une révolution? Sans doute pas : l'actualité commande et les équipes de reportage n'ont changé. Le « style » de l'infor-mation télévisée comporte d'autre part des impératits de brièveté, de simplification extrême tels que ces quelques messages-clés : le président de la République, le premier ministre, la canicule, les incendies de forêt, le Portugal, les communistes, le patron des patrons, le Dadda, le temps demain. Seuls ces messages circulent avec l'efficacité répétitive des slogans publicitaires Alors, qual de neut? pour-

ces attardés : pardon, c'est l'image officielle de la femme qui chance. St. après quelques vellékés, les speakerines sont redevenues des potiches sécutisantes et parfois un peu batouillantes, ta temme ici, par le blais du journalisme, peut tenir un discours apparemment autonome. Evidemment, le texte des interventions d'Hélène Vida est rédigé à l'avance et passe sur un déroulant placé à côté de la caméra ; mais la commentatrice a, pour le moment, renoncé au style mécanique de ses collègues, un style bousculé lancé naguère sur Europe I, qui l'a d'aitleurs abandonné. La parole semble plus neturelle. Avec son petit chignon haut perché, Hélène Vida n'a pas l'air d'être le terminal d'un ordinateur nommé Big Brother.

Cette femme qui parle reste pourtant — par la convention des journaux télévisés — une image, presque exclusivement. Ses confrères masculins sont dans le même cas. Mais quelle Image ? La perfection : le dis-

Giroud et Brigitte Berdot. Et du talent : déjà, sur Radio Monte-Carlo, Hélène Vida réussissait à faire croire au cours de ses radioscopies d'hommes publics que la politique pouvait avolr un cœur — en effecant habilement, selon la technique Chancel, ie passage qu'il pouvait y avoir de l'un à l'autre, comme de la théorie à la pratique.

La véritable promotion de la temme à la télévision ne passe sans doute pas par cette - pertection > : on pourra parler gare, une chaîne contiera ses iournaux à une femme ayant sincère de Roger Gicquel, le naturel de Jean-Claude Bouret, la sveitesse de Léon Zitrone, le côté peuple de Jean-Marie Cavada, le « gauchisme » de Patrick Polyre-d'Arvor ou l'aisance un peu martiale des présentaleurs de FR 3.

Mais les temps changent. TF 1, chaine pourtant traditionnelle. una temma, la dimancha saula. ment II est vrai. Où va-t-on? Bientôt les communistes...

MARTIN EVEN.

 M. Jacques Sallebert, directeur des information d'Antenne 2, répondant à une letire de la ● Les quatre orchestres de de Léonard Bernstein, l'Orchestre rentrée séparément, avant que C.G.T. critiquant & la place minime » accordée aux obséques de Benoît Frachon sur cette trois d'entre eux soient réunis dans l'ensemble « à géométrie variable » que prépare M. Gilbert Amy. L'orchestre lyrique ouvrira chaîne, rappelle que deux docu-ments ont été consacrés au président de la centrale syndicale le lundi 4 août — jour du décès (à 20 h. et 23 h.), et deux autres la saison avec Béatrice et Benele jeudi 7 — jour des obsèques (à 20 h. et 23 h.).

Radio-France effectueront leur national se rendra au Festival d'Edimbourg, et présentera un hommage à Ravel. les 19 et 20 septembre, aux Invalides. Enfin, l'orchestre philharmonique de Radio-France et l'orchestre de chambre feront leur rentrée les dict de Berlioz, qu'il donners au 22 septembre et 7 octobre, avec Théâtre des Champs-Elysées. De des œuvres romantiques et son côté, placé sous la direction contemporaines.

## LES PROGRAMMES MERCREDI 13 AOUT

#### CHAINE I : TF 1

de la semaine.

20 h. 30, Dramatique: « Alonga ou la comédie des morts ». d'après J.-L. Bouquet. Adapt. F. Lacas-sin. Réal. P. Cavassilas, avec J. Martin, M. Vialle, C. Hubeau, K. Blanguernon.

« Le Monde » publis ious les amedis, numéro daté du dimanche-

lundi, un supplément radio-félé-

vision avec les programmes complets

Des comédiens sont appelés, par l'ancien domestique d'une grande l'amille éteinte, à jouer, pour lui seul, sous forme de représentation théâtrale, les rôles de ses ancêtres. Mais la comédie devient réalité.

22 h., Emission médicale : Atomes et médecine, de P. Desgraupes, I. Barrère et E. Lalon; 23 h., IT l journal.

CHAINE II (couleur): A 2

20 h. 35, Série : Le justicier. « Piegé » ; 21 h.30, Documentaire : Histoires vécues, « L'éternel survivant ». Qut est Martin Gray ?

22 h. 35, Journal de l'A 2. CHAINE III (couleur) : FR 3

20 h. 25 (R.), Les grands noms de l'histoire du cinéma : « Entente cordiale », de M. L'Herbier

## (1939), avec G. Morlay, V. Francen, A. Marchal, P. Richard-Willm, B. Lancret, J. Worms. (N.)

Au début du vingtième stècle, la réali-sation de « l'Entente cordiale », dont le roi d'Angleterre, Edouard VII, et la ministre français des affaires étrangères, Delocssé, furent les promoteurs.

22 h. 25, FR 3 actualités.

#### FRANCE-CULTURE

20 h. (R.), Autoportrati : Pol Bury ; 21 h. 30, Musique de chambre : « Fantaigles no» 10, 11, 12 » (Telemann), « Quattor à cordes » (P. Hasquenosh), « Sonate no 9 en re majeur K 311 » (Mozart) ; 22 h. 30 (R.), Mémoires improvisés

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30 (S.), Anthologie des orchestres de Radio-France, par C. Guy: Orchestre national au Théâire des Champs-Elysées (1968), « la Dame de olque», prélude (Tchelkovski), « Symphonie n° 5» (Prokoflev), « Musique funètre » (Primovs Ramovs), « Serke » (Smetane), « Symphonie n° 7» (Prokoflev) 22 h. 15 (S.), Autour d'un quatuur, par E. Chevelley (Brahma, Schumann, Schubert, Bach); 24 h. (S.), Anonymes et sentimentales, par J. Markovitz et S. Darmagnac.

## JEUDI 14 AOUT

#### CHAINE ! : TF 1

20 h. 30, Série : L'homme sans visage, de J. Champreux. Réal. G. Franju. « La Marche des specires » ; 21 h. 30, Des faits et des hommes : Le bonheur sans objet, de L. Bériot. Réal. J.-P.

Le gaspillage, activité de substitution ? 22 h. 30, Emission musicale : le chef d'orchestre Présentation du concert, diffusé le 15 août, à 16 h. 45. Sergiu Celibidache.

23 h. 5, IT l journal CHAINE II (couleur) : A 2

20 h. 35, Dramatique : « la Dame de l'aube », de A. Casona. Réal. A. Altit. Avec E. Riva, V. Bil-letdoux, A. Rignault, G. Delbat. Depuis la disparition d'Angélique, survenue trois fours après son mariage avec Martin de Marlès, la mort règne dans la famille.

22 h. 5, Ballet indépendant du Mexique : 22 h. 35, Journal de l'A 2.

## CHAINE III (couleur) : FR 3

20 h. 30. Un film, un auteur : «Rude journée pour la reine », de R. Allio (1973), avec S. Signoret, J. Debary, O. Perrier, O. Demazis.

Les fantasmes d'une femme de ménage d'Aubervilliers qui, jouant dans sa vie le rôle d'une héroine de faits divers, prend conscience de son allénation familiale et sociale.

22 h. 10. FR 3 actualités.

#### FRANCE-CULTURE

20 h., Théâtre cuvert à Avignon, « Histoires », de Torri-giani, par H. Guillemard; 22 h. 30 (R.), Mémoires impro-visés de Paul Claudel, par Jean Amrouche; 23 h., « De la nuit »; 23 h. 50, Poésie.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30, (S.) Anthologie des orchestres de Radio-France, par C. Guy : Orchestre national du Théâtre des Champs-Elysées (1968), Concerto or 2, pour plano et orchestre (Brahns), Symphonie or 6 e Pastorale « (Beethoven) ; 22 h. 15, (S.), Autour d'un quatuor, par E. Chevalley (Bartolt, Bach, Vivaldi, Debussy, Honespar, Ravel, Janacek) ; 24 h. (S.), Anonymes et sentimentales, par J. Markovitz et S. Dermagnac.

# SAINT-SEVERIN HARRY LANGDON

STRONG MAN FRANK CAPRA TRAMP TRAMP

TRAMP

| 20. rue du Temple II P                                            | Hai                                              | Meiro:<br>Hūtel de Ville                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Allowaner                                                         | is Poolo et Vi<br>Leura Betti                    | ittorio Tavinni avec Marcello Mastroionni<br>Lita Massuri - Minity Famur. |
| SALLE II                                                          |                                                  | SALLEIII                                                                  |
| DIALOGUE D'EXILÉS<br>de Real Reix (Chili)                         | J 14/8                                           | A TRAVERS L'ORAGE                                                         |
| LES DERNIÈRES FIANCAILLES<br>dr. J.P. Leisber (Canada)            | V 15/8                                           | STEAMBOAT BILL JUNIOR  de Buster Kentre                                   |
| LE JOURNAL INTIME DE DAVID H.<br>de Jim Me Brids (U.S.A.)         | S 16/8                                           | COLLEGE<br>de Buster Keston                                               |
| IMAGES A PROPOS DE GILLES<br>DE RAIS de Martine Lancelet (France) | B 17/8                                           | VAMPYR<br>de Cui T. Drayer                                                |
| LES HAUTES SOLITUDES<br>de P. Ganti (France)                      | L18/8.                                           | LA VIE EST MERVEILLEUSE<br>& D.W. Giffith                                 |
| TRAMP TRAMP TRAMP                                                 | M 19/8                                           | LES TROIS AGES<br>de Bester Kenton                                        |
| AGRESSIONS                                                        | <del>                                     </del> | STRONG MAN                                                                |



AFEL TE - STUDIO

#### La fin des rats d'hôtel?

Véritable fléau dans les hôtels de grands capacité, les vols dans les chambres se multiplient malgré les surveillances de plus en plus serrées qui y sdont mises en place. Certaines directions passent à la contre-attaque. Celle d'un grand établissement parisien pourrait avoir trouvé la «clé» pour résoudre

Un him récemment présenté à la télévision, Hôtel Gregory, nous montrait les agiasements d'un voleur de petite calégorie, mais dont la souplesse, l'invention et la roublardise lui permettaient. après avoir été repéré, de continuer à laire régner dans l'élablissement un climat d'insécurité. sans que les employes lancés à ses trousses parviennent à le coincer. Un passe-partout et une connaissance parfalte de la vie dans un grand hôtel le laissaien! pretiquement libre de ses

Il en est souvent ainsi et aucune vraie parade, jusqu'à présent, n'avait été trouvée qui protège efficacement le client et ses biens. Les établissements s'agrandissent : les voleurs sont, pour ainsi dire, de plus en plus protegés. Aux Etats-Unis. un marché des clets d'hôtel volées était récemment découvert par les services de police : la 302 de l'Atlantic de Hambourg, comme la 1050 du Mandarin de Hongkong, pouvaient être « visitoute tranquillité...

vaillent depuis une dizaine d'anl'arme absolue. Plus de ciel. Celle-ci sera remplacée par une liche en plastique codée à demande, et dont le client se servira pour actionner la serrure de la porte de sa chambre.

L'appareil est compliqué mais le système, lui, est simple. Le client arrive et se voit attribue une chambre et un numéro de chambre, L'employé imprime un numéro, ajoute un code et remet la carte, sur laquelle rien ne se distingue, au voyageur, Celul-ci n'aura plus qu'à introduire sa - clef - dans une fente sur la porte pour ouvrir. Le tout est

Quand il quittera l'hôtel, une nouvelle carte, avec un nouveau code, sera attribuée à l'arrivant survant. La serrure s'ouvrira sur les nouvelles données magnétiques de la carte.

Une cinquantaine de chambres — en première mondiale seront ainsi équipées de ce système à partir du mois de septembre au Hilton-Suttren de Paris. Comment tonctionne la serrure ? Ça, c'est lé secret. Le secret de la General Dynamic qui l'a mise au point. Qu'il nous sullise de savoir qu'elle est alimentée par une pile au metcure, que son autonomie est d'environ deux ans et demi et av'elle n'aura nécessité, pour son instaliation, que peu de travaux

La tin des rats d'hôtel?

## Faits et projets

Aménagement

du territoire

● L'AVENIR DU MASSIF CEN-TRAL — Le Journal officiel du 13 août publie un décret du ministre de l'intérieur nommant M. Jacques Gory commis-saire à l'industrialisation du Massif Central.

M. Gory travaillera en liai-son avec M. Jean Michardière. rommissaire à l'aménagement de cette région, pour laquelle le président de la République se propose d'annoncer lui-même, à la rentrée, un vaste plan de développement.

#### Environnement

• LETANG DE THAU, ZONE SINISTRÉE. — L'étang de Thau, dans l'Hérault, frappé par la « malaigue » (appau-vrissement de l'eau en oxygène par la chaleur, avec pour conséquence la mort des pois-sons et coquillages), va être déclaré « zone sinistrée ». Le préfet du Languedoc-Roussil-lon, M. Marcel Blanc, a pré-

## URBANISME

La modernisation des logements anciens

#### PAS DE SUBVENTIONS POUR LES SPÉCULATEURS Confirmant la plus grande sevé

rité dans l'octroi des prêts et la

lutte contre la spéculation immobi-

lière décidées lors du colloque de

Toulouse (le Monde des 28 juin et 9 juillet), le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélloration de l'habitat (A.N.A.H.) a pris plusieurs mesures qui s'appliquent aux dossiers présentés en mmission depuis le 15 juin 1975. Pour les locaux vacants ou accordée au propriétaire d'un logement locatif ne courra être désormais obtenue que si l'une des quatre conditions suivantes est remplie : travaux notiflés sur injonction administrative : besoins en logements locatifs de la commune. justifiant la remise en état de locaux qui ne devront pas avoir été libé-rés par la contrainte : maintien dans les lieux des occupants, si l'immeu ble a été vendu : logement remis dans le secteur locatif après le dé-

maintenir le logement subventionné sous le régime locatif est porté de

Ces mesures visent à éviter que les subventions de l'A.N.A.H. n'aldent aussi les spéculateurs, ceux qui vident un immeuble de tous ses louer ensulte à des prix élevés.

cisé qu'une telle mesure pour-rait être étendue à d'autres points du littoral si les mêmes phénomènes y étaient cons-

PORQUEROLLES INTER-DITE AUX VOITURES. ~ Par décision du préfet du Var, « toule circulation motorisée désormais interdite sur l'ile de Porquerolles ». Il y a quelques mois on avait « déconseillé » l'utilisation d'engins motorisés. La population de l'ile passe de deux cents habi-tants en hiver à plus de trois mille en été.

## Braud-et-Saint-Louis : un village à l'heure nucléaire

ENVIRONNEM<u>ENT</u>

nisé les samedi 16 et dimanche 17 zout, à Braud-et-Saint-Louis, an Gironde, pour protester contre l'installation sur le territoire de la commune d'une contrale nucléaire de IED.F. Les organisateurs placeroni ces journées sous le slogan : • Braud-Larzac. Même combat!

Bordeaux. — Braud-et-Saint-Louls, une petite commune instal-lée sur la rive nord de la Gironde, en face de Pauillac, à mi-chemin entre Bordeaux et Royan. Pour un Bordelais, c'est le Finistère. Pour un Français, trois lignes dans le dictionnaire des communes. Mille deux cents habitants, pour

la plupart viguerons et marai-chers, deux cafés, des halles qui drainent les primeurs de la région, c'est ce qu'on pourrait appeler un « village heureux ». En fait, Braud était un village

ureux. Kléber Marsaud, le maire, veillait depuis vingt-sept ans sur ses conciloyens. Son cinquieme man-Kieber Marsaud savait qu'à part quelques inévitables grognons, tout le monde était satisfait de sa tout le monde était satisfait de sa gestion. Tout a cessé en 1974 quand l'E.D.F. et le préfet de région ont annoncé que le site de Braud avait été retenu pour l'implantation d'une centrale nucléaire. Théoriquement, les travaux commencés cette année devraient aboutir à la mise en service, entre 1930 et 1985, de quatre réacteurs à eau pressurisée de grande puissance (900 megawatts pour les deux premiers, 1 300 pour les autres).

L'ampleur du projet, les craintes

L'ampleur du projet, les craintes qu'il a suscitées dans la région, la qu ii a suscitées dans la région, la rapidité avec laquelle ont été conduits les premiers travaux, le manque de tact de l'EDF, et des pouvoirs publics, tout cela a provoqué un profond bouleversement. Un petit village, quelque part en France, se réveille à l'heure du nucléaire.

Braud - et - Saint - Louis : un marais de 6 000 hectares qui s'étend sur les communes voisines, immense territoire hérissé de joncs, damier de chemins, de roseaux, de fossés et de pâtures. Le paradis des bécassines et des grands rapaces, des grenouilles et des brochets. Pius de neut et des nichets. Plus de neutro cents propriétaires se partagent ce marais. Quelques fermiers, une vingtaine seulement, y habitent des fermes modèles, aux noms etranges, comme « la Procureuse », « la Présidente », « le Bastion ». « l'Etat : Major » ou « le Mousal'Etat' Major » ou « le Mous-quet ». des noms hèrités de l'époque et du travail des agro-nomes du duc de Saint-Simon. Les « marainaux », c'est ainsi qu'ils s'appellent, ont longtemps vécu de la chasse et de la pêche, tout autant que de l'agriculture, en économie très fermée. Ils sont

beaucoup plus proches des rive-rains de l'autre côté de la Gironde que des habitants de Braud, leurs voisins. C'est parmi eux que se recrutent les premiers opposants à la centrale. Comme celui-là dont le ter-

Comme celui-là dont le ter-nain est convolté par l'EDF. Il ne veut pas vendre. Il ne vendra pas. Il refuse de quitter son marais. Il sait que l'indemni-sation est correcte. Mais ce qu'on ne lui paiera pas, ce sont les efforts consentis depuis vingt ans pour sortir ces terres de la boue et de la tourbe, les intérêts des emprents qu'il a contractés pour emprunts qu'il a contractés pour moderniser son exploitation. Il lui sera impossible de se reconvertir sur une autre exploitation.

Aux habitants mèmes du marias

Aux nationales memes de l'acta-l'aux ajouter ceux qui y pos-sèdent des parcelles où ils prati-quent l'élevage et les cultures fourragères. Ils ont constitué le SYDAM (Syndicat des agricul-teurs menacés du marais de

Braud et Saint-Louis). L'opposition à la centrale ensuite venue des ostréiculteurs de Royan, de Marennes, de La Tremblade et d'Oléron. Enfin, la nécessité de tracer des couloirs pour les lignes à haute tension a provoqué des adhésions au co-mité antinucléaire dans des cantons qui, autrement, n'auraient jamais bougé. Mais, en dépit de toutes les protestations, l'R.D.F. s'est installée à Braud. Plusieurs éléments ont joue en sa faveur. D'abord l'histoire.

Depuis 1811, une commission syndicale de sept membres, nommée par le préfet, est chargée d'administrer le marais, sorte d'enclave indépendante dans la d'enclave indépendante dans la commune. Une particularité qui a sans doute joué dans le choix de l'E.D.F. Elle a déja pu acquérir quelques-uns des 250 hectares qui lui sont nécessaires. Quelques parcelles on été cédees par de petits propriétaires. D'autre part, la BAFER (société d'aménagement foncier et rural) d'établissement a la reement contribué à sement a largement contribué à son implantation, et on ne man-que pas de reprocher cette « connivence ».
Voila donc l'E.D.F. installée a

Voilà donc l'E.D.F. installée a Braud. Les sondages étant achevés dans le marais, on procède à des travaux préliminaires alors que le décret d'utilité publique n'est pas encore paru. Les réactions ne se font pas attendre. A deux reprises, le 10 avril et le A deux reprises, le 10 avril et le rologique que l'EDF. installe à quelques kilomètres de l'empla-30 mai, des manifestants s'en prennent à la station météo-faire appel aux forces de l'ordre cement de la centrale. Il faudra et enfermer le pyione de la station deps un révitable comp tion dans un véritable camo retranché pour mettre fin aux incidents.

des agriculteurs sont prononcées aux pilotes des tracteurs qui au titre de la loi anti-casseurs, ont bouché la route du marais. Ils ne furent pourtant pas les Mesure étonnante quand on sait

à y participer.

A leurs côtés, beautoup plus nombreus, les membres des comités antinucleaires des départements du Sud-Ouest sont inter-venus. Sur le site de la centrale, dans la ferme d'un agriculteur qui ne veut pas vendre, ils ont installe un camping qui est un

véritable poste de garde. Là, se reialent, au hasard des congés, tous ceux qui ont dit non au nucleaire. Ils ont entre vingt et trecte ans. Ils exercent, pour la plupart, des métiers saisonniers quand its ne sont pas etudiants. Ces derniers sont même minoritaires. Le militant moyen des comités antinuciéaries est déjà entré dans la vie active, il

## Un champ clos

Aux habitants de la région les contestataires antinucléaires ont apporté la plate-forme idéologique ou plutôt écologique qui leur manquait, une information dont IEDF, et je gouvernement n'avaient jamais voulu leur faire l'aumône et la fin de l'isolement. Une aillance qui n'était pas fa-Une all'ance qui n'était pas fa-

cile à réaliser. La coexistence de ces deux communautés n'a pas posé trop de problèmes jusqu'au 9 juillet. Ce jour-là, pour protester contre le début des travaux dans le marais, la FDSEA et le CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs) avaient organise une manifestation. Lents défilés des tracteurs, arrêts, palabres discours des responsables agricoles; il ; avait de quoi lasser la patience des comités antinucleaires qui auraient aime que l'on prenne des décisions plus fermes. On fut à deux doigts de la rupture : les « campeurs » seraient sans doute partis vers d'autres sites et les agriculteurs, revenus à leur solitude. Mais, désir d'intimider ou réle intem-pestif d'un jeune sous-préfet intérimaire, les C.R.S. sont in-tervenus avec tiolence.

Le marais de Brauc est donc devenu un immense champ clos, où les adversaires de la centrale et de l'EDF, se livrent une étrange partie de czehe-cache. Les engins qui élargissent les routes se trouvent nez à nez avec les tracteurs. Des incidents ont délà eu lieu et il y en aura d'autres. Ils se produiront à la frontière d'un champ ou d'une ferme. Mais Braud reste pro-fondèment divisé car il y a ceux qui sont pour la centrale. Ce sont d'abord les commerçants qui veulent gagner de l'argent. Pour eux la centrale est une aubaine! Il y a les gendarmes, qui patrouil-A la suite de ces manifesta-tions, douze inculpations contre des agriculteurs sont prononcées au titre de la loi anti-casseurs.

est instituteur, professeur ou édu-cateur spécialise. Enfin, contrairement à l'idée communément admise, ils ne font pas de poli-tique. Ils ne militent pas dans les rangs du P.C., du P.S. ou de Lutte ouvrière. Ils font de l'antinucléaire. Leur religion, c'est l'éco.

MOTS C

The second of the second

111 CHERT MER

A PROPERTY AND A PROP

Print reduced by the

Friendam, Im the

Creating Shouted 2.

COUNTY OF COUNTY OF THE PARTY O

Section and the section of the secti THE CHETTER THE PLANT OF

CONTINUE AND AND

THINK

logie. Leur camping est installé à quelques centaines de mètres d'un quelques centaines de mètres d'un autre camp retranché, celui de l'E.D.F. La les bulldozers ont degagé une plateforme de degage une plateforme de 300 mètres de côté, hématome rouge ocre à la surface du marais Des barraques en préfabrique quelques vigiles, c'est le futur centre d'accueil du chantler de

qu'il ne faut pas de permis pour ur tracteur... Un climat assez etrange. Tout inconnu rencontre dans le village ou dans le marais est jugé uni-quement par rapport à la cen-trale. Est-il pour ou contre? A Braud, plus personne n'a le droit d'etre indifférent. Et surtout pas ceux qui, au début, furent

favorables au choix de l'EDP. Ils y virent une chance pour leur commune on leur canton. Depuis les informations contradictoires se sont propagées. Ils ne savent plus que penser. C'est à cette catégorie qu'appartiement les élus locaux ils voient bien que Braud n'est plus un village beureux, qu'ils ont mis

le doigt dans un engrenage qui les entraine vers l'inconnu. Une seule solution pour eux, faire trai-ner les choses. Le conseil muni-cipal de Braud a voté à l'unanimité un moratoire de cinq ans. Cinq ans pour voir venir, cinq ans pour calmer les esprits. Le maire de Braud-et-Saint-Louis, Kléber Marsaud, qui vient d'être nomme chevalier de la Légion d'honneur, au titre du ministrère de l'intérieur, ne peut que constater son impuissance « Je n'ai aucun pouvoit pout jaire appliquer le moratoire, dit il Je ne suis qu'un petit maire de campagne. Les travaux qui se font je les vois, mais on ne m'a pas averti. En trois mois, pas un seul ingénieur de l'E.D.F., pas un

reny me toir, y Pour le maire de Braud, comme pour une bonne partie de ses administres, la centrale se fera ! La SAFER l'a murmuré tout bas dans les chaumières. L'E.D.F. l'a dit tout haut, et répété souvent le préfet et les gendarmes l'ont af-firmé encore plus nettement Quand on est un simple paysan peut-on s'opposer à la SAFER, à EDF, aux gendarmes et au préfet ? Peut-on, en un mol. douter du « progrès » ?

PATRICK CHERRUAU.

 $\mathbb{C} \cong_{\mathbb{N}_2}$ 

 $V_{i} = V_{i}$ 

Page 1

₹.

## **JEUNESSE**

#### CORRESPONDANCE

#### LE LICENCIEMENT D'UN ANIMATEUR A COURBEVOIE

4 la suite de l'article consacré au recent refus par l'inspection du travail du licenciement d'un au pradu au licenament d'an animateur du centre des loisirs de Courbevoie (le Monde daté 27-28 juillet), M. Charles Deprez, maire de cette commune et député (républicain indépendant) des Hauts - de - Seine, nous a adresse une mise au point dont nous publions ci-dessous les principaux arguments : 1) L'auteur de cet article a cru

1) L'auteur de cet article a cru devoir indiquer que le refus de l'inspecteur du travail de licencier M. Vergnes « apparaissait lié aux activités syndicales de l'inspecteur du travail de licentéresse ». Cette affirmation m'apparait être une interpretation très personnelle, étant donné que l'inspecteur du travail, dans la lettre qu'il m'a adressée à ce sujet, ne motivait aucunement son refus. 2) En ce qui concerne le livre

de M. Vergnes, dont parle l'au-teur de l'article, l'assemblée géné-rale extraordinaire n'a pas repro-ché ses écrits à M. Vergnes, mais s'est inquièté du fait que, dans le chapitre intitulé « La sexualité », M. Vergnes rapportait certains falts qui, selon lui, s'étaient déroules sur le Terrain pour l'aventure et que l'assemblée générale a estimé contraire aussi bien à la morale quà la loi. Le fait d'affirmer, par exemple, page 135, que des cabanes construites sur ce terrain « furent le lleu. en effet. après cette phase d'émancipation, de toutes sortes de pratiques sexuelles » ne laisse aucun doute à ce sujet.

a ce sujet.

L'assemblée générale a estimé
que laisser à M. Vergnes plus
longtemps la responsabilité du
Terrain pour l'aventure, après que Terrain pour l'aventure, apres que des faits de ce genre lui eurent été révélés, aurait risqué d'engager fâcheusement sa responsabilité vis-à-vis des familles dont centres de loisirs. Par respect pour votre journal et pour vos lecteurs, j'éviteral de faire d'autres citations de ce livre. (...) La fin de votre article laisse suppo-

ser que la situation aux centres de loisirs de Courbevoie « n'a cessé de se dégrader ». Je proteste vivement contre cette affirma-tion. (...) Seul, le département centre d'animation loisirs, dont le personnel a été recruté du temps de l'ancien directeur, a jugé bon de se mettre en grève pour une période illimitée, prou-vant ainsi que J'avals eu raison de vouloir remettre de l'ordre dans la maison. (...)

J'ai été en effet l'un des quatre députés qui n'ont pas voté la loi sur la section syndicale dans l'entreprise, car il m'est apparu antidémocratique que des diriantidemocratique que des diri-geants syndicaux, extérieurs à une entreprise, puissent nommer un délégue syndical sans l'accord du personnel de l'entreprise consi-dèrée. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas voté une loi adoptée par le Parlement que je me refuserals à l'appliquer. Je ne puis que constater d'allieurs dens les que constater, d'allieurs, dans les centres de loisirs de Courbevole, qu'il est regrettable que le prin-cipe de l'élection du délégué syndical n'ait pas été retenu par le Parlement.

[M. Deprez — à qui nous laissons l'entière responsabilité de ses pro-pos — aurait pu faire l'économie de cette lettre s'il avait accepté de recevoir notre collaborateur avant la ublication de l'article en cause.]

LES COLONIES DE VACAN-CES À L'ETRANGER. — « Les administrations ne sont pas autorisées, dans le cadre de la réglementation actuelle, relaréglementation actuelle, rela-tive aux personneis de l'État, à subventionner des séjours en colonies de vacances à l'étran-ger. Seuls les séjours en colo-nies de vacances agréées par le secrétariat d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) peu-vent ouvrir droit au bénéfice de le subvention journe-jière » de la subvention journallère », a confirmé le ministre de l'in-térieur à M. Le Pensec, député socialiste du Finistère,

#### A GUIPRY-MESSAC (ILLE-ET-VILAINE)

## Une école communale ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre

Vannes - Non seulement l'école publique de Gulpry, petite commune d'ille-et-Vilai louxte celle de Messac, n'a pas termé en ce mois d'août, comme la plupart des écoles de France, ou lille, que le hasard ou un - tuyau - a mené dens ces petites localités situées à mi-chemin entre Rennes et Redon, peut s'y arrêter, s'y restaurer, y dormir pendant une heure ou une journée, ou une semaine... Il lui en coûtera quelques francs pour nue nuitée et pas plus pour repas, 16 francs par jour au total pour ce qui ailleurs s'appelletait une « pension complète ».

lci, le terme ferait sourire Agnès, l'institutrice de Nancy, Dieter et Rall, lycéens d'Olden delberg, Alix, venu de Bristol passer ses vacances sur le continent = et la dizaine d'autres occupants que nous trouiona altablés dans la cour de l'école avec cinq animaleurs.

Animateurs? Difficile encore d'alfubler de ce nom André et ses quatra camerades de l'Asso-ciation des jeunes en vacances (A.J.V.) : accueillir, renselgner, indiquer où sont les choses, qui sont les gens, suggérer ce qu'on peut laire et comment, voilà ce qu'ils tont bien volontiers. Pour le reste, tout le monde anime.

Le repas terminé, auquel assisfalent deux jeunes gens de Messac et de Guipry, comme c'est souvent le cas, la teble est débatrassée des plats et de le vaisselle en quelques instants. Après quelques - passes » de

De notre envoyé spécial

vollev pour etrenner le ballon que l'on vient d'acheter, un groupe important d'amateurs de Iraicheur se dirige vers la piscine. Tous ne paleront pas l'enirée : Il n'y a pas de resquilleurs, mais le maire de Guipry. M. Chèrel, a obtenu pour eux cette laveur du groupement Intercommunal qui gére la piscine. Une gentillesse de plus, puisqu'il n'a pas youlu recevoir de loyer pour l'occupation de son école pendant deux mois d'été et qu'il a hâté l'installa-tion d'équipements santaires

#### Les « petites reines »

Ceux que l'eau n'interesse pas ont à leur disposition la lerre : une campagne très belle qu'ils peuvent parcourir à pied. sur des chemins de grande randonnée récemment balisés, ou à vèlo, ces vèlos qu'eux-mêmes ont « relapés » après qu'un appel lancé à la population eut tait resurgir une quinzaine de - petites reinos - plus ou moins jeunes et bien conservées.

Exemples limités et nécessairement incomplets puisque a priori on peut tout faire à Guipry-Messac : aider tel agriculteur aux traveux des champs, comme ce fut le cas le mois dernier, donner un coup de main pour l'orgamselion du bai du 14 juillet. ou, dans quelques jours, du réci-tal de Tri Yann, un groupe foiklorique bien connu en Bretagne. Tout cela remplit de satisfaction M. Chérel et les membres du syndicat d'initiative intercommunal qui ont manage les premiers contacts au début de l'année : c'est pour eux une laçon de plus de laire connaître et aimer les communes et les sites chers à leur cœur. El ce début de succès, après un mois de juillet difficile qui n'a pas vu plus d'une vingtaine de pessagers s'arrêter à l'école de Guipry, redonne espoir à l'équipe de l'A.J.V. qui s'installait pou la première fois cette année - hors des sentiers battus -. c'est-à-dire à l'écart des lieux de vacances consacrés où sont installés d'autres centres : Quiberon, Les Sables-d'Olonne, Sète,

Aussi falt-on des projets pour l'année procheine : « On reviendra - M. le maire est d'accord assez nombreux pour emplis les trois salles de classe devenues dortoirs et la rélectoire de l'école de Gulpry. Il faut faire un effort pour que les jeunes viennent plus nombreux. » Il Ieudra aussi que d'autres prennent cience, ailleurs qu'à Gulpry-Messac, de celte possibil offerte aux jeunes : une école communale — il y a plus de suixante-dix mille écoles maternelles et primaires en Françe pendant les vacances, cela peut servir à quelque chose... à prendre des vacances, par

MICHEL KAJMAN. \* Association des jeunes en vacances, 58, rue Tiquetopne, 75002 Paris, Tél. 508-03-56.

the light of good again.

Andrews (1965) Andrews (1965) Martin Carlotte (1965) Andrews (1965) Martin Carlotte (1965) Andrews (1965) Andrews (1965) Andrews (1965)

受けた 日本 とうし

clearre. Leur religion, ce la lorie.
Leur campany en lorie, que iques company en lorie, que iques company en lorie, de garre company en lorie de garre en lorie en lorie de garre la company core a la suriace du ma que iques de company en lorie en lorie en lori ente una la exercent, upart, des mètiers suinand ils ne sont pas Cas derniers sont même n Le militant moven de antinucléaries est dans la vie active, il

en champ clos

Ils y virent the thote on community of the tenton by

Se source of the country

Voletti Dieti die Bredige With the Property of the

----

FATTICK DEW

. :.

.....

C'est ... : ...

ner ier di. Espai de Fr

Celle ......

municità ide la region qu'il no fine de pen qu'il n

pas com on an debut to favorables at the the fit ristense de ers deur nier n'a pas posé trop nier forman 8 juliet à pour protecter contre des travais dens le la PINSEA et le contre mational des gricultures avaient orre menifestation Lents is tracigura arreis, pa-H. A. SARIL QUE GOTTE nationer for country
and of unitality area
present for decisions
present for decisions
outle for a company
this doubt parties for
this of the agriculture
a sur solitate Mass
itimides outless mornirun jeune ware-preist. The Cilian was enrais de Breid en dois in immeriae enamp t.a.

de control de la control (EDP) de la control ( TOUTHOU THE & THE SHEE the second of th AND BURNE DATE THE SAFETY Control of the Part of the Control o terd de percentación des gapres de l'acteur. Post gatale est una autour THE RESERVE OF THE PARTY OF THE etemparis quera en las

ago ing on independent <del>Zam</del>ovjeho godava

MESSAC (ILLE-ET-VILAINE

te vingt-quatre houres sur lingi-quale

· -

72 12

7.1

- - -

. ...

A MANUFACTURE OF THE SAME AND RECEIVED TO THE PARTY OF took on service of the face Many & 250 CO 1877 RAPE TO THE SUPPLY Martin (大型性の) コンド おばり Call of the Term And the second s the sections of put the first time that the had been the con-The second second

white the way the con-

- 2.30°

100 pag- 4 page 27. 4"

s a politos coines » 

the second constitution of 18 20 mm 安全公司公司 1 15 mm ST CHARLES IN STREET M CETTER PROPERTY THE SELECT The second desirement of the required to the Desire (A) (B) (B) (B) (B) (B) of the transmission magnetic benefit of the second

and their course it is a first than -The second of the second of th # 100 to 10 March 10 March 1970 - 1 10 to Control of the second In real of the same SE THE PERSON TO SECURE

A TOWN

## AUJOURD'HUI

#### MOTS CROISÉS Journal officiel

PROBLEME Nº 1 225 

HORIZONTALEMENT

I. Les bombardiers figurent parmi eux. — II. Brillait quand il ne boudait pas ; Fin quand il est pur. — III. Peuvent devenir savantes. — IV. Connaît le revers de la médaille. — V. Eut le même sort que Blandine : Pré-fixe. — VI. Fin de participe ; Coule en Italie. — VII. Etait bossu. — VIII. Leurs paroles ne bossu — VIII. Leurs paroles sauraient être mises en doute. IX Points de repère. — X. Ville étrangère : Partie de ballon. — XI. Se lancer dans les retranche-

#### VERTICALEMENT

VERTICALEMENT

1. Blesse quand elle est lourde;
Coule en Autriche. — 2. Magicienne qui nous offre un spectacle permanent ; Résultat d'une
apocope. — 3. Doit être la maitresse du corps qu'elle anime ;
Partie d'une charpente. — 4. Lita
de rivières ; Abréviation. — 5.
Quand il s'étendait, on n'avait
pas envie de dormir ; Sportif. —
6. Malaisés à traiter quand lis
sont ingrats ; Myriapode. — 7.
Possessif ; Cher au cœur d'Enée.
— 8. Orientation ; Ornements de
têtes. — 9. C'est vraiment peu de
chose ; Se montrer intransigeant.

Solution du problème nº 1 224 Horizontalement

I. Factures. — II. Iroise; Im.
— III. Alsées; Ni. — IV. Nd;
Nettes. — V. Cet; Ecce. — VI.
Esules; Ur. — VII. Ios; Ira. —
VIII. Pálit; Lei. — IX. Obèse;
Ese. — X. Tés; Rat. — XI. El;

Vertical ement1. Flance : Pote. - 2. Arides Abel. — 3. Cos; Tuiles. — 4. Tien; Lois. — 5. Usée; Estera. — 6. Restes; As. — 7. Tc; Ilets. — 8. Sinécures. — 9. Miseralent. GUY BROUTY.

DES LISTES

de sapeurs-pompiers :

 D'aptitude à l'enseignement lettres et sciences humaines);

D'aptitude aux fonctions de maître-assistant (lettres et scien-ces humaines);

Des candidats aux fonctions de maître de conférence (lettres et sciences humaines).

· Service Telex arec la Turquie en automatique intégral. Le secré-tariat d'Etat aux P.T.T. annonce qu'à partir du 21 août, à 8 heures, le service Télex avec la Turquie sera exploité en automatique inté-gral. Le numéro caractéristique des appels à former par les abon-nés sera le 07 600.

## MÉTÉOROLOGIE

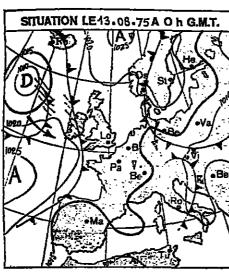

France entre le mercredi 13 août à 0 beure et le jeudi 14 août à 24 haures :

Le front frold qui s'étendait mercredi matin de l'Islande au large du Fortugal pénétrera très lentement encore sur les lles Britanniques et l'Espagne et, dans l'air chaud et instable qui le précède, une évolu-

Du 14 au 16 août

#### UN MOUVEMENT DE GRÉVE EST PRÉVU A LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

Les syndients C. G. T., C. F. D. T. et F. O. de la Météorologie nationale appelle les personnels des services métropolitains à faire grève du 14 au 16 août înclus. Des arrêts de travai avaient déià été phservés au milieu du mois de fuillet par les météoro-logistes pour faire aboutir leurs revendications : avancement de l'age de la retralte à cinquante-cinq ans amélioration des conditions de tra vall, recrutement d'un millie d'agents supplémentaires, respect du droit de grève.

Le Monde Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX 09 C. C. P 4 207 - 23

ABONNEMENTS 3 mols 6 mols 9 mols 12 mols - - - -

90 F 160 F 232 F 300 F

TOUS PAYS ETRANGERS
PAR VOIE NORMALE
144 F 273 F 402 F 530 F ETRANGER

par messageries I - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 115 F 210 F 307 F 400 F

IL - TUNISIR 125 F 231 F 337 F 440 F Par vole zërienne tarif sur demande

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-dront bien joindre ca chèque à leur demande Changements d'adresse défi-nitifs ou provisoires (deux semaines ou plus, nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins

avant leur départ Joindre in dernière bande Veuillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en caractères d'imprimente.



tion orageuse débutera de l'Espagne à in France.

Jeudi 14 août, il fera généralement beau et chaud sur notre pays, avec, toutefois, des brumes ou des brouillards en début de journée, surtout sur la moitie nord. L'après-midi, des nuages d'instabilité se développeront; ils donneront parfois des orages le soir dans le Sud-Ouest, le Centre et l'Ouest, Les vents seront faibles, sauf sous les orages qui seront accompagnés de fortes rafales.

Mercredi 13 août, à 7 heures, la pression atmosphérique réduite au on atmosphérique réduite au u de la mer était, à Paris - Le

Grenoble, 22 et 16; Lille, 26 et 13; Lyon, 21 et 16; Marsellle, 27 et 19; Nancy, 23 et 13; Nantes, 27 et 15; Nice, 26 et 18; Paris - Le Bourget, 27 et 14; Pau, 25 et 12; Perpignan, 30 et 21; Rennes, 25 et 13; Strasbourg, 22 et 15; Tours, 26 et 15; Toulouse, 27 et 13; Pointe-à-Pitre, 29 et 24; Boulogne, 19 et 15; Deauville, 20 et 12; Granville, 23 et 16; Saint-Nazaire, 25 et 13; Sète, 29 et 20; Cannez, 26 et 16; Saint-Raphael, 27 et 17.

Températures relevées à l'étranniveau de la mer était, à Paris - Le
Bourget, de 1017,5 millibars, soit
783.2 millimetres de mercure.

Températures (le premier chiffre
indique le maximum enregistré au
cours de la journée du 12 août; le
second, le minimum de la poult du
12 au 13) : Ajaccio, 37 et 17 degrés;
Blarritz, 23 et 14; Bordeaux, 27 et 13;
Breet, 23 et 13; Caen, 24 et 10;
Ferrand, 25 et 13; Dijon, 20 et 15;
Dakar, 30 et 25; Eliath, 35 et 27.

## PRESSE

#### A Londres

#### DES MESURES D'ÉCONOMIE SONT DÉCIDÉES A L'« EVENING NEWS»

président de l'Associated Newspapers à publier le journal avec l'aide de journalistes du syndicat minoritaire, vient de décrèter le lock-out.

News », un quotidien londonien du soir dont le tirage atteint près de sept cent mille exemplaires.

Pour redresser la situation financière du journal, qui fonctionne à perte depuis plusieurs années du fait du renchérissement du prix du papier et de la hausse des coûts de production, le président de l'Asso-ciated Newspapers prévoit l'ouverture de négociations avec les syndicats, sans toutefois prononcer le mot de licenciements. Il a également affirmé que des a développe-ments technologiques » prochains permettraient à l'a Evening News » de rétablir la situation.

Cependant, les difficultés de re journal confirment les prévisions des milieux professionnels, selon les-quels les habitants de l'aggloméra-tion londonienne risquent de n'avoir bientôt qu'un seul journal du soir, l'a Evening Standard ». Ce journal éprouve d'ailleurs également des difficultés : il a dû récemment sup-primer ses éditions du samedi.

Quant au conflit de l'a Observer s il n'est toujours pas réglé et l'on craint de plus en plus pour l'avenir de l'hebdomadaire. Les syndicats de

minghan Post » et de l'a Evening est prévue pour le 24 septembre.]

Londres (A.F.P., Reuter). — Un Mail s se durcit cinq semaines après nouveau journal britannique est son début (« le Monde » du 12 août). touché par la crise de la presse. Le La direction, qui parvenait toujours

Le comité interpresse du « Parisien libéré », créé à l'initia-tive de la direction, « dénonce », dans un communiqué, « les pré-tentions de prétendus délégués du personnel » qui « en appellent aux tribunaux de leur licenciement » et « réclament aujourd'hui leur

réintégration ». « S'il avait /alla compter sur ce genre de collaborateurs, il ne seruit pas question de réintégraserat pas question de remegra-tion cor il n'y aurati plus d'entre-prise », affirme le communiqué, qui poursuit : « Avertis par l'exemple de Paris-Jour, où les délégués des mêmes syndicats se firent les fossogeurs de l'entre-prise les quatre cents membres firent les jossoyeurs de l'entre-prise, les quatre cents membres du comité interpresse dénoncent ces ennemis de la liberté du tra-vail et de la liberté syndicale. Ils les ont vus, loin de déjendre nos emplois, s'ejforcer de les suppri-mer... Ils les voient s'associer tous les jours à la campagne de ceux qui s'ejforcent, par la ter-reur, d'empêcher nos camarades du livre de se reconvertir aux techniques modernes et de nous rejoindre... »

de l'hebdomadaire. Les syndicats de typographes ont finalement refusé d'accepter les conditions de la direction pour la mise à pied d'un tiers des employès — par crainte, semble-t-il, de voir leur bonne volonté servir de précédent dans d'annes rejoinare... » journaux.

A Birmingham, la grève de deux portent la date du 3 juin. Une cent cinquante journalistes du « Bir-

Sont publiées au Journal offi-cie! du 13 août 1975 :

 D'aptitude aux fonctions de capitaine professionnel stagialre

 D'aptitude aux fonctions de maitre-assistant dans les grands établissements d'enseignement supérieur (disciplines littéraires juridiques, politiques, économi-ques et de gestion);

#### P. T. T.

#### is looking for a SERVICE ENGINEER

for Extrion Ion Beam Systems

The successful candidate anothin meet the following requirements:

— A degree in Electronic - Engineering with soveral years experience in industrial electronics.

— Experience with Linear Accelerators and/or Mass Spectrometers.

— Knowledge of High Vacuum Installations.

— Fluency in the French and English languages.

— Minimum age: 30 years old.

The successuf candidate will be based in our Paris office and will be a member of our European Service Organisation. He will be responsible for the service activities in France, though Service visits within Europe may arise.

Product training will be given in our European and/or American facilities after which he will need a maximum of initiative as he will be reguired to work without close Supervision.

Engineers interessed in this challenging oppor-tunity should send their C.V. and salary required to L. Moreno VARIAN S.A., B.P. 12 - Quartier de Courtaborut - 91401 ORSAY.

We provide a Company car, attractive salary and generous fringe benefits.

#### ement qualifié. Libre de . Centre LECLERC, chemir Hayettes, 95520 OSNY Régionales

COMITE D'ENTREPRISE rech-pour CENTRE MONTAGNE PY-RENEES (250 lits), ouvert toute l'année, UN DIRECTEUR, à l'année, capable de diriger et animer le Centre, URGENT. — C. C. E., S. N. P. A., 26, avenue des Lilas, 64000 PAU. import. Entrepr. de bâtim Tecrufe pour ses centres travaux d'Afrique noire DIRECTEUR REGIONAL Formation ingénieur, ayant par-

traductions

Importante société rech. pr ses services à Paris assistante d'un senieux ritulaire du 8. T. S. — Couple franco-améric. ch. tra-cer. pr. 7.096, «le Monde» Pub., ductions angl.-franc, franç-angl. 5, r. des Italiens, 75427 Paris-P. 734-58-19, juscu'à 17 heures.

OFFRES D'EMPLO! Offres d'emploi "Placards encadres" 34,00 39,70 minimum 15 Sones de hauteur 39.00

44,37 8,03 DEMANDES D'EMPLOI 7,00 CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC 65,00 75,89

offres d'emploi

(chaque vendredi)

LIMMOBILIER Achet-Verte-Location EXCLUSIVITÉS L'AGENDA DU MONDE 25,00 29,19 30,00 35,03 23.00 26.85

La ligne La ligne T.C.

## offres d'emploi

#### (M) VARIAN S.A. dans le Crédit à la Consommation recherche pour Paris et importantes villes **Vacuum Division**

de formation commerciale supérieure.

de province

Une fois leur formation technique assurée, ils feront leurs preuves dans l'une ou l'autre activité de la société, dans la perspective d'accéder ultérieurement à des postes de responsabilités dans le réseau d'agences. Profil:

Goût du contact et de la vente. Sens de l'organisation et de l'animation d'équipe. Désir de se créer une situation d'avenir dans un groupe important, Rémunération:

élevée en fonction de l'âge et de l'expérience. Adresser c.v. + photo sous réf. 45861 à Havas Contact 156 bd Haussmann 75008 Paris.

#### demandes d'emploi

H. 33 ans, topographe p. amé. sgro, industriel (plantation), 14 ans exp. Afric., ch. empl. Cadre (plant, bur. ét., engin.) is pays. Ecr. nº 3.928, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75/27 Paris-9\*.

J.F. antillaise, 24 a., aide-compt. début, 2 ann. de B.E.P. compt. méca. Dipl. obtenu: C.A.P. aide-comptable. Rech. place stable. Ecrire à Mile LONGLADE, 48, rue Brunel, PARIS (17).

# autos-vente LANCIA AUTOBIANCHI TOUS MODELES DISPONIBLES Gge der PATRIARCHES 1.1 r. Mittel Paris Se 336.38.35.+

occasions CAMERA et PROJECTEUR Super 8 Kodak Instamatic, état nf, dictionn, LITTRE 4 vol., ex. état. 260-37-17, poste 29 (h.b.),

# L'immobilier

#### appartements vente

PTE 57-CLOUD. Vue impren. s/verdure, 4 p., 86=3, balc, T&l. Box. 425.000 F. — 265-97-38.

GAMBETTA 50 M. METRO PELLEPORT MAGNIFIQUES STUDIOS A PARTIR DE 75.000 F.

MAGNIFIQUES STUDIOS
A PARTIR DE 75.000 F,
dans imm. entièrem. restauré.
LIVRAISON IMMEDIATE
Location et gestion grabules
assurées par nos soires.
BUREAU DE VENTE sur place
is les jours (sf dim.), 11-19 h.,
18. R. PELLEPORT, 434-52-00.
EXCEPTIONNEL

EXCEPTIONNEL

SOUTH NA STUDIO PROSES CONTRE

15, PONT MIRABEAU Petite résidence grand standing.
Entièrem, rénové. Reste quelq.
stud. et 2 p. à partir 99.000 F.
Location et gestion assurées.
GROUPE VRIDAUD,
15, rue de la Paix, PARIS (2°).
TELEPH, 073-15-51 — 673-88-23.

9, SAINT-GERMAIN
Ds très bei IMMEUBLE classe
PROPRIETAIRE
Absorbte d'immeuble

STUDIOS ET APPARTEMENTS loutes surfaces disponibles evec DUPLEX et MEZZANINES,

et MEZZANINES.
Agencis
et iuxueusement décorés.
Le tout de très grand standing.
intérieur choix cilent.
Ascenseur - descenseur. (Interphone télévision), vide-oxdures,
poutres authentiques, marbre,
iapis.
Prix étevés justifiés.
Téléphoner pour rendez-vous :
PROPRIETAIRE, 373-25-25.

2º BOURSE - Darz bel

immeuble de caractère entière-ment rénové, PRESTATIONS DE PREMIER CHOIX Poutres apparentes, interphone, STUDIOS et 2-3 PIECES avec MEZZANINES

Agencement luxueux. Travaux terminés. · LIVRAISON IMMEDIATE. Téléphoner pour rendez-vous PROPRIETAIRE 325-25.

RENOVATEUR d'IMMEUBLES Longue expérience de travaux au profit des investisseurs avisés - PROGRAMME DE 30 STUDIOS Excell, rapport, Locat, et 98st. assurées, PROPRIET, 325-56-78. IDEAL INVESTISSEURS

· 13° TOLBLAC

Mº AVRON dans immeuble rénové. Chambres à partir 45.000 F Studios à partir 70.000 F. BAL. 93-69. GLACIERE. Prop. vend duplex caract., it cit, av. id, tél. poss. Atelier d'artiste - 704-07-04.

Le plus MERV. DUPLEX 1 STUDIO MARAIS Grand 2 p., 60 m², tout confort, dans Imm. restaur. caract... avec 60.000 F+mensual. - 770-40-38. TS les Irs s/pl., 68, r. St-Honoré. Téléphone : 231-12-19.

Région parisienne

après 19 heures : 954-14-55.
FONTENAY-acc-ROSES Centre.
A vaire dans imm. stde appi 4 p., rez-de-ch., état neuf, tout confort. Prix 195.00 F - Télé-phone : 922-98-34, 19 h. 30-21 h.

Etranger

Bel appariement 5 pièces sur mer, Costa-Brava (Palamos). Ur 9 e n!, vente cause départ U.S.A. — Ame COLLIN, 1, allée dos Pins, résidence Penthièvre. 93720 SCEAUX. Donner adresse + numéro lél.

bureaux Avenue Montalane
A louer
300 == de bureaux.
RICHARD ELLIS - 225-27-80.

fonds de commerce

double emploi, vend HOTEL - RESTAURANT ionds HOTEL - RESTAUKANI -BAR, 50 km. Paris, résion ROISSY - EN - FRANCE, pielne expans. 10 ch. restaurant 2 ét., logem. direction villa. 550.000 F, Facilités à débattre. Tél. 459-98-37.

CAUSE RETRAITE VENDS **BIMBELOTERIE** gros village Vauciuse. Bon rapport. Asence s'abstenir. Pour fous renseignements écrire ne 6.704, eta Monde » Publicité 5, r. des Haliens, 7507 Paris.\*

terrains Part. rech. petit terrain en lo-cation pour caravane, rég. 95. Ecr. à 6.017, « la Monde » P., 5, r. des Italiens, 75477 Paris-P.

#### - constructions neuves

#### **INFORMATION** LOGEMENT

Centre Etoile: 525-25-25

Pour vous loger et pour investir vous propose : 30.000 appartements et pavilions neufs à l'achat;
 une document, précise sur chaque programme;
 une entrellen personnalisé avec un spécialiste;
 des consells juridiques, fiscaux et financiers. SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART.

Pour réalisation habitat à par-ties communes environs AIX-EN - PROVENCE, recherchons troisième famille. — Ecrire: no T 77.385, REGIE-PRESSE, 85 bis, r. Résumur, Paris-27, q.1.

85 bis, r. Reaumur, Paris-7, q.t.

MAISONS-LAFFITTE
Vue, calme, verdure.
Reste 3 et 4 pièces.
Habitables 4 trimestre 1975.
PRIX NON REVISABLES.
IAMOBILIERE FRIEDLAND,
41, aven. Friedland. BAL. 73-49. COURBEVOIE COURBEVOIR
Immeuble très grand standing.
Studios, 2, 3 et 4 pièces.
Habitables immédiatement.
IMMOBILIERE FRIEDLAND,
41, aven. Friedland. BAL. 92-69.

1), aven. Friedland. BAL. 93-69.
XX. PELLEPORT
Studios, 2, 3 et 4 pièces.
Habitables juillet 1976.
PRIX NON REVISABLES.
IMMOBILIERE FRIEDLAND,
(1, aven. Friedland. BAL. 93-69. XV., DUPLEIX-LOURMEL, Studios, 2, 3 et 4 pièces, Habitables premier trimestre 77, PRIX NON REVISABLES, IMMOBILIERE FRIEDLAND, 41, aven. Friedland. BAL. 9349.

locations meublées Offre

Paris\_ 14e Studio, klich., dche, 23 ==2, It cft, 750 F. KLE. 04-17.

locations non meublées

Offre

Paris

LOCATIONS SANS AGENCE OFFICE DES LOCATAIRES 84, rue d'Alésia, Mº Alésia, 25, r. Héricari, Mº Ch.-Alichels. 8, r. Ph.-Dangeau, Versailles. 577-70-08 - 950-36-70.

Service gratuit de la Compagnie bancaire.

pavillons MAUREPAS. Lux. pav. s/350<sup>m3</sup>. Living + 3 chambres, confort moderne, sarase. 190.000 F + C.F. (lacilités). — 526 - 73 - 01.

. villas 3 MINUTES GARE ENGHIEM. 2000 habitables, Jardin 1,800-1. Prix 550,800 F. Téléph, 989-31-74. MONTMORENCY YILLA

sél., chem., poutres+4 chores, jardin 868 = Piscine, garage, Prix 550.000 F - Tél. 989-31-74. propriétés

COTE D'AZUR. Vieux MOULIN dans le VILLAGE de MOULIN dans le VILLAGE de MOULIN Salle du moulin avec meule, presse et four (à restaurer). Vaste terrasse avec vue panoramique, 9 pièces principales, lopement de personnel.

GEFIC MEDITERRANEE, LONGUET NEEL, Gefic SARL, 20, La Croisetie, 06400 Cannes, poste 205. Tél. (93) 99-11-47.

FONTAINE CHAALIS, près ERMENONVILLE, megnif, maison s/2.2009 terr. clos, 2 sides pces de 40== + cuis. + 6 ch. + bar + w.c.+-srange, gar, px 397,000, av. 79.000. ACB, 777, r. Paris, Chapelle-Serval. Tél. 454-60-42.

maisons de campagne

**VALLEE DU LOIR** 118 km. Ouest par autoroste, fermette, entr. cuis. éq., sélour rustiq. ch. s.d.b. w.c., chauf. cent., dépend., gren. amôn., gar. \$/1.200 ex clos et plantés. Prix justiné 130,000 F. avec 38,000 F. AGENCE BONNEVAL (28). Téléphone 15 (37) 98-25-52, même dimanches et têles.

manoirs BRETAGNE-SUD. Petit château direct bon étal, parc 3 ha., vue. ANJOU. château XVIII, iolí parc. 18 hectares, beau cadre.

Los Métumières, 35300 Vitre. Tél. (99) 75-22-01.

577-70-08 - 950-35-70.

Mr COURCELLES. Beau 6 p., it cit, 2 bs. + chbre service, 2\* élage asc., 2,600. AMP. 33-69.

Inneubles

NICE centre. Im., Impec. 1.500 F. Propriét.

In recent 320.000 E. Propriét.

Manoirs 14\* et 18\* à restaurer, 1 ha.

Plusieurs autres châteaux et maneurs dans Pouest.

FORETS ET MANOIRS

de FRANCE

Métimières, 33590 Vitra.

HOUTELL STREET

#### SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

#### AFFAIRES

## Une des plus anciennes entreprises de Clermont-Ferrand (400 salariés) est mise en règlement judiciaire

De notre correspondant

Clermont-Ferrand. -- Une des plus vieilles entreprises métallur-giques clermontoise, la société Olier, crèée en 1998 et spécialisée dans la fabrication de machines, en particulier pour le traitement des huiles, vient de déposer son bilan. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand u décidé. le 12 soût. la mise en règlement judicisire de l'entreprise et nommé un syndic, M° Collet.

La société Olier, dirigée de 1935 à 1971 par M. René Tevissen, personnalité importante du patro-nat, connut des difficultés des nat. connut des difficultés des 1970. conséquences. semble-t-il. d'erreurs de gestion. En 1971. l'affaire avait été rachetée par M. Maury, qui était à la tête d'une douzaine d'entreprises françaises de différents secteurs industriels et qui, à la même époque, venait d'être appelé pour seuvers l'entreprise Carnier à repode, venalt de la piete pour a sauver » l'entreprise Garnier à Redon. Mais M. Maury n'a pas été plus heureux à Clermont-Ferrand qu'il ne le fut en Ille-et-Vilaine (le Monde du 24 avril 1975). Les difficultés financières s étant sans cesse aggravées depuis 1973 — on parle d'un passif de 30 millions de francs, — le P.D.G., M. Maury, donnait sa dèmission

le 24 juillet dernier et le tribunal de commerce nommalt un admi-nistrateur provisoire, M° Gradel. Celui-ci a déposé le bilan de la société le 11 août.

société le 11 soût.

Le personnel de la société (396 s'Akriés au lieu de 950 en 1945), qui s'est mis en grève le 30 juillet pour s'opposer à une mesure de licenciement collectif, occupe l'entreprise depuis le 2 août.
L'activité est, en tout état de cause, devenue impossible depuis le 9 août, l'E.D.F., impayée, ayant suspendu la fourniture d'électricité.

Une solution pour assurer la survie de l'entreprise est recherchée, et un industriel de la région du Nord aurait fait des propositions, mais celles - ci ne concerneraient que la reprise d'une des branches de fabrication.

La société Olier possède à Argenteuil une usine, beaucoup moins importante que celle de Clermont-Ferrand, et qui fabrique essentiellement des roues pour essentiellement des roues pour véhicules automobiles. Les membres du personnel (soixante sala-riès) ont été avisés de leur licenciement au 30 septembre.

En Grande-Bretagne

## Une commission parlementaire critique sévèrement la réorganisation de British Leyland

De notre correspondant

British Leyland commence sa nouvelle existence sous contrôle gou-vernemental, la manière dont la plus grande entreprise britannique de construction automobile a été réorganisée est sévérement critiquée par une commission parle-

laquelle tous les partis sont représentés, est présidée par un écono-Sheffield. Son rapport s'en prend. en termes très vifs, à lord Ryder oui, en décembre dernier, fut charge par le gouvernement de sauver British Leyland.

Lord Ryder doit être placé aussi à la tête du Conseil national des entreprises chargé par le gouvernement de rénover l'industrie britanπique. Il a proposé que près de 1 milliard 400 millions de fivres de fonds publics (131 milliards de F) scient investis dans British Leyland durant les années à venir, solution qui a éte acceptée par le gouverne ment. Mais, aujourd'hui, les commit saires du Parlement lui reprochen de considérer l'argent des contribuables - comme des contetti - e d'avoir commis des erreurs tondamentales en modifiant la structure

La commission admet, certes qu'une opération de sauvetage était indispensable. Elle considère, cependant, que les prolets élaborés par lord Ryder sont beaucoup trop optimistes, qu'une intégration plus poussée des diverses branches de British Leyland serait prélérable à un système décentralisé, et surtout qu'un effort bien plus grand doit être entrepris pour accroître la productivité en réduisant la main

Certaines critiques des experts du Parlement s'adressent à l'ensemble de l'industrie automobile en Grande-Bretagne qui ne tiendrait pas suffisamment compte des goûts de la clientèle, et dont les

#### APPEL D'OFFRES POUR TURBO-ALTERNATEUR(S)

"(PUBLICITE)"

Le président de la commission pour l'électricité de Maite innes un appel d'offres (date limite de l'adjudication le 9 septembre 1975) pour la fourniture d'un ou deux turbo-alternateurs remis à neuf, d'une puissance de 30-60 méga-triphasé de 50 Hz, et courant triphasé de 50 Hz, et convenant pour des pressions de 600 paig et des températures de 850° F. Ces turbo-alternateurs doivent être livrés complets et en parfait

Les renseignements techniques complets relatifs à cet appel d'offres peuvent être obtenus auprès du constilat de Maite à Paris, 9. rue du 4-Septembre. 75002 Paris, ou au secrétariat de la commission pour l'électricité de Maite (Maita Electricity Board). Church Whari, Marss, P.O. Box 6. Hamrun, Malta, tél. 13601, télex 5299, 62089, 62142, 61231 (via Rome), adresse télégraphique : Electricity Malta.

A. TRONCHÈRE.

produits n'inspireraient pas tou

jours confiance aux a cheteurs.

Alors que la concurrence étrangère offre seize modèles de moins de

1 000 cm3, les usines de Grande

Bretagne disposent seulement, dans

cette catégorie, de quatre voitures,

dont trois s'inspirent d'un même

Le rapport de la commission par

lementaire est particulièrement sé-

vère pour la productivité de la

que ouvrier japonais produit trente-

sept voltures par an, ce taux

iombe à douze en Europe, et n'est

que de cina à six chez British

#### L'ALLOCATION A DOMICILE POUR LES PERSONNES AGÉES Un décret du 21 juillet 1975, publié au Journal officiel des 21

AIDE SOCIALE

publié au Journal officiel des 21 et 22 juillet, a confirmé l'augmentation de certaines aides sociales aux personnes âgées et infirmes à compter du 1<sup>st</sup> avril 1975.

L'allocation simple à domicile des personnes âgées, qui ne peut se cumuler avec un autre avantage vielllesse, est portée à 3 500 F par an au lieu de 3 250 F, si les ressources de l'intéresse, y compris l'allocation, ne dépassent pas

pris l'allocation, ne dépassent pas 8 200 F par an au lieu de 7700 F. D'autre part, le montant de l'ai-location simple à domicile, accordée aux infirmes dont le taux d'invalidité est inférieur à 80 %, est fixé à 3500 F par an au lieu de 3250 F. Le cumul avec l'allo-cation supplémentaire du Fonds national de solidarité et les res-sources personnelles de l'intéressé ne peut pas dépasser 7300 F par an au lieu de 6 800 F.

Le grand infirme (plus de 80 % d'invalidite) travailleur ou nor travailleur, peut cumuler les allo-cations minimales (actuellement 7300 F) avec ses ressources per-sonnelles dans la limite de 8 200 F par an au lieu de 7 700 F, comme le Monde du 16 avril 1975 l'avait

## JEAN WETZ.

#### LE CONGRÈS AMÉRICAIN RÉAFFIRME SON OPPOSITION A UN RETOUR AUX PARITES MONETAIRES FIXES

dans le système monétaire interna-tional est nettement réaffirmée. Ce rapport contlent quatre reco

A Bruxelles, la thèse adverse — retour par étapes aux parités fixes, — défendue par la Prance, n'a pas

obtenu le soutien des autres membres du comité monétaire des Neuf. Le comité s'est contenté de transmettre le dossier aux ministres des finances des Neut, qui tenteront, le 21 août prochain à Venise, de délinir une attitude commune avant le début de la session annuelle du

Le document français reprenait en falt les propositions maintes fois nvancées par Paris sans qu'un ca-leudrier précis d'application y soit précisé. On sait, en particulier, que la France avait suggéré des interventions concertées des banques centrales pour éviter de brutales fluctuations sur les marchés des

• MENACE DE GREVE DANS LES CHEQUES POSTAUX. — Les fédérations C.G.T. et C.F.D.T. des postiers annoncent qu'elles vont déposer un pré-avis de grève dans les centres de chèques postaux pour les samedis 23 et 30 août. Elles réclament la réduction du temps de travail à trente-cinq heures par semaine, le repos le samedi, une augmentation des effectifs et la titularisation des auxiliaires.

#### (PUBLICITE) CHANGEMENT DE CAP

Le CHANGEMENT DE CAP évoqué le 29 juillet 1975 par le Président de la République exige l'élimination du

#### GERME DE MORT

existant actuellement dans toutes les Entreprises et dénoncé le 31 juliet 1975 dans la Revue patronale sulsse par Fernand Frachebourg. Expencomptable. Ce GERME DE MORT est la Comptabilité « à partie double », qui repose sur le Postulat démentlel sulvant : « Les pouvoirs d'achut des monnales sont invariables » Et c'est ainsi que d'innombrables Entreprises sont en déficit alors que leurs Comptabilités Légales affichent des bénéfices, ce qui est une incitation à poursuivre une politique d'investissements dont la rentabilité sera négative.

Il faut d'urgence substituer à cette Comptabilité Légale, mais démentielle, la

COMPTABILITE INDEXEE dont le suis le Promoteur depuis 1967. En une heure, j'enseigne la Compiabilité indexée à des Groupes de 10 à 100 personnes. J'y consacre tous mes mercredis depuis juin 1975. Les personnes intéressées sont invitées à s'assurer d'un auditoire et d'une salle et à me contacter, le matin avant 8 heures, s'in de décider la date, le lieu, l'heure, en France. Beigique, Luxembourg. Suisse.
Emite Erieg, ex-Chef d'Entreprise, 7, r. d'Anjou, 75008 Paris, tél. 265-58-76.

Toutes mes prestations sont gratuites.

#### CONJONCTURE

ENCORE INFÉRIEUR DE 13 % A CELUI D'AOUT 1974

## L'indice de la production industrielle a regagné deux points en juin puis la guerre, entrainant une diminution de l'ensemble de la production nationale de Monde du 5 août1.

L'indice de la production industrielle (base 100 en 1970) a progressé de deux points en juin (et non pas en juillet comme nous l'indiquions par erreur dans nos dernières éditions du 13 août), passant à 112, contre 110 en mai, et 112 en mars et avril. A l'exception du mois de janvier — où il avait également progressé de deux points (116 contre 114) — l'indice n'avait cessé de chuter depuis août 1974, date à laquelle il avait atteint la cote 129.

Par rapport à juin 1974, la baisse est encore de 10,4 %; elle atteint 13,2 % par rapport à août 1974. La moyenne pour le premier semestre 1975 s'établit à 112,8, soit une baisse de presque 9 % par rapport à la moyenne de l'ensemble de l'année 1974. Il se confirme donc que la réalisation d'un taux de croissance nul pour la production industrielle en 1975 impliquerait une reprise foudroyante (près de 20 %) au second semestre — ce qui reste tout à fait improbable. Il semble donc acquis que la production industrielle aura baissé cette année, pour la première fois de-

#### Perspectives peu favorables à l'exportation

D'autre part, l'INSEE vient de publier son enquête semestrielle « sur la concurrence étrangère et les exportations ». Datée de mal, elle fait ressortir « un accroissement de la concurrence sur les ! marchés /rançais et étrangers. une jorte dégradation des marges

ministre, MM. Bourges. d'Ornano. Haby et Poncelet.

Le comité a notamment recensé. dans un assez grand détail, les projets d'équipement collectif qui pourraient être rapidement mis en œuvre. Jeudi, le dossier devrait être suffisamment « dégrossi » pour que les premières décisions puissent être prises au conseil ministériel du 27 août. L' « enveloppe » budgétaire globale de ces mesures ne serait pas encore déterminée.

décisions favorables à industrie privée.

Le même débat rebondit audes finances souhaite « un programme de relance protond et efficace ». le responsable de l'économie estime qu'une injection de quelques milliards supplémentaires ne compensera pas la chuie des commandes extérieures.

Partisan du libéralisme économique, le ministre estime que le recul des investissements en R.F.A.

ÉNERGIE

Les Sept sont d'accord pour reprendre

le dialogue « Nord-Sud » en octobre

Zaire) ont informé le gouvernement français de leur accord pour

de Paris, apprend-on de bonne source. M. Manuel Perez Guerrero,

ministre vénézuellen des relations économiques extérieures et porte-

parole du groupe, a rencontré à cet effet, des la fin de la réunion.

le représentant de la France auprès des Nations unies à Genève.

référence à cette acceptation dans le communique final de la réunion

par le désir du groupe de donner la primeur de cette décision au

pour une nouvelle réunion preparatoire qui pourrait se tenir,

indiquait-on à Genève de bonne source, - à la fin de la première

quinzaine du mois d'octobre ». Les Sept devraient se reunir une

nouvelle fois avant cette date. Il est à peu près certain que l'accord

qu'ils donnent à la reprise du dialogue est assorti de conditions

qui devront encore être acceptées par le camp des pays industrialises.

M. Giscard d'Estaing va ainsi pouvoir lancer ses invitations

On explique au sein du groupe du tiers-monde l'absence de

Les sept (Algérie, Arabie Saoudite, Iran, Venezuela, Brésil, Inde,

tenue en octobre prochain de la seconde reunion preparatoire

#### En Allemagne fédérale Les mesures de relance concerneront

essentiellement l'industrie du bâtiment De natre correspondant

Bonn. — Le chanceller Schmidt a convoqué, au bord du Brahmsee où il passe ses vacances, MM. Apel où il passe ses vacances. MM. Apel et Priderichs, respectivement ministre des finances et ministre de l'économie, pour le déout de la semaine prochaine. Le chof du gouvernement de Bonn va tenter de faire accepter par sés deux ministres un compromis sur le programme conjoncturel qui sera discuté à la fin du mois et adopté définitivement le 10 septembre. MM. Apel, social-démocrate, et Priderichs, libéral, ne sont en effet pas d'accord sur les mesures qu'il convient de prendre pour lutter contre la récession persistante. Déjà, en décembre dernier, lorsque les dirigeants ouest-alleune forte dégradation des marges bénéficiaires à l'exportation (louchant plus particulièrement les producteurs de biens intermédiaires) et corrétatirement des perspectires peu favorables de développement des exportations a. Un nouveau comité interministé dévalt se réunir de nouveau jeudi à Matignon pour étudier les « mesures de soutien » à l'activité économique. Mardi, ce comité avait groupé, autour du premier décisions favorables à industrie privée.

n'est pas seulement conjoncturel. La véritable cause serait à cher-cher dans la part trop élevée des salaires dans le revenu national et des dépenses publiques dans le P.N.B. Faisant siennes les théses du patronat. M. Friderichs considère que les divers projets de réforme de la coalition libérale socialiste (cogestion, formation professionnelle, etc.) et les dis-cussions sur l'orientation, voire le cussions sur l'orientation, voire le contrôle des investissements pri-vès ont fait perdre confiance aux industriels. Comme ces demiers, il préconise des allègements fis-caux immédiats en faveur des entreprises, une amélioration de l'amortissement dégressif, la pos-sivilité de tenir compte des partesibilité de tenir compte des perte d'une année dans les déclarations fiscales des exercices suivants Enfin. il recommande aux syndi-cats de montrer la meme modé ration que l'année derniere dans leurs revendications salariales. Comma en décembre dernier, le differend entre MM. Apel et Fri-derichs se terminera vraisembla-blement par un compromis. A l'approche d'une année électorale, il n'est pas mauvais pour le parti libéral de prendre quelque dis-tance vis-à-vis de son partenaire social-démocrate, mais chacus

severtuera à eviter une crise serieuse. Au reste, le programme en préparation ne sera pas un plan de relance de l'économie ni même un plan de soutien dit-on a Bonn, mais un simple pro-gramme "permettant à l'indus-frie du bâtiment de passer l'hirer". Li est question d'un programme de 5 milliards de D.M. financès à concurrence de 4 milliards par les avoirs des collectivités publiques gelès », depuis 1973, auprès de la Bundesbank, et par un appe aux marchés financiers. Ce pro-gramme porterait essentiellement sur la construction de logements nouveaux, l'assainissement des logements anciens et la construc-

tion de stations d'épuration des eaux dans les petites communes. Les dirigeants syndicaux, inquiets de l'aggravation du chô-mage, demandent un effort plus important. Ils semblent prets à exercer une influence moderatrice sur leurs troupes afin de conclure avec le gouvernement et le patronat un apacte de

Right, Company of the Company of the

1 m

1. .5

1

THE PERSON NAMED IN

10 Sep

# MONNAIES ET CHANGES

l'approche des négociations monétaires qui commenceront en septembre prochalu, le Congrès américala vient de conforter les posi-tions défendues par M. William Simon, secrétaire au Trésor. Dans un tapport présenté par deux représentants démocrates — qui a reçu l'approbation de la sous-commission du commerce international et de celle des affaires économiques inter-nationales de la Chambre des représentants, — l'opposition améri-calne au retour à un système des parités fixes et au malutien de l'or

mandations : le Fonds monétaire international devra laisset ses mer bres cholsic librement leurs politique monétaires : le prix officiel de l'or devra être aboli, toute lati-tude étant laissée au F.M.I. de vendre peu à peu le métal qu'il possède sulvant un calendrier préalablement établi : les autorités monétaires amé ricalnes n'interviendront sur les mar-chés des changes que pour parer à d'éventuels désordres ; le gouverement ne garantira pas à terme la taleur du dollar.

Perez-Guerrero, ministre d'Etat venézuellen chargé de l'économie extérieure et anclen président de CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement! les Sept ont publié le communique suivant : Les sept pays en voie de dételoppement ont procédé à Genère. les 11 et 12 noût, à des échanges de vues sur les bases appropriées

M. Jean Fernand-Laurent.

pour reprendre cette réunion préparatoire. Ils ont notamment eraminé les conditions propres à faciliter un dialogue dans le cadre d'une conférence suffisamment représentative, qui trailera de la coopération internationale dans les domaines de l'energie, des matières premieres, du developpement et des questions finan-cières. Le groupe a poursuivi éga-lement l'examen des sujets qui vont être étudiés à la conférence. »

On remarquera que les « questions financières » sont spéciale-ment évoquées. On peut en dé-duire qu'à la suite d'une sugges-tion de l'Arable Saoudite une commission spéciale de la conférence pourrait être consacrée à

ces problèmes.

Il semble acquis en outre que le groupe des sept délègués du tiers-monde entend former un véritable club, face aux pays industrialisés, et se doter à terme d'un secrétariat permanent. On note d'ailleurs que M. Ganari Corea, l'actuel secrétaire général de la CNUCED, est intervenu lors de deux séances de la réunion des Sept auxquelles il avait été in-vité. Ses interventions, dont on souligne le caractère officieux, lui ont permis d'exposer l'essentiel

 Baisse du taux d'escompte au Baisse du taux d'escompte au Japon. — Le ministre des finances japonais, M. Masayoshi Ohira, a déclaré que la baisse du taux d'escompte de la Banque du Japon, qui passe de 8 à 7.5 %, à compter du mercredi 13 août, est une mesure javorable » à la reprise économique. reprise économique,

#### De notre correspondante Genève. — A la fin de leurs des travaux de la CNUCED dont ravaux, présidés par M. Manuel le conseil se réunit également ces jours-ci à Genève. — I, V. travaux, présidés par M. Manuel

Par rapport à 1974 LA CONSOMMATION DE CARBURANT A AUGMENTÉ EN JUILLET DE 15 % La consommation de carburant au

mois de juijlet à augmenté de 13 °, par rapport à la période correspon-dante de 1974, celle du supercarburant ayant enregisfré pour sa part une progression de 18 %. Les fictaisons de fuel domestique ont diminue de 14.4 % et celles de fuels lourds de 27.8 % (toujours par rapport à miller 1871) juillet 1974).

Pour les sept premiers mais de l'aunée, la consommation de carbo rant a augmenté de 5.3 % tamis que celle de gas-oil diminuait de 0.4 %. La baisse est plus sensible sur le fuel domestique (- 14.9 %). le fuel léger (- 19.2 %) et le fuel-nil lourd (- 11,2 %).

#### LE NIGERIA AURAIT DE NOUVEAU BAISSÉ LES PRIX DU PÉTROLE BRUT Le Nigèria aurait de nouveau baisse les prix de vente de son

baissé les prix de vente de son pétrole brut. Selon le Petroleum Intelligence Weekly (New-York), la baisse serait de 5 cents par barll. En juin, les prix avaient déjà été réduits de 20 cents.

Pour le PIW, il s'agit là d'un geste symbolique de coopération du nouveau gouvernement nigérian à l'intention des societés pétrolères. Rappelons que la baisse de juin avait été fortement critiquee par l'Algérie. La nouvelle baisse avive encore la concurrence entre le brut algérien et le brut nigérian sur le marché international.

#### IF TANY DUNTÉRÉT DES EURODEWISES

| LE I      | AUX D'INTER                                              | EI DES EUROD                                     | EAISES                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|           | Dollars                                                  | Dentschemarks                                    | France suisses                                           |
| to beures | 3 3/4 6 3/4<br>5 7/8 6 3/8<br>6 7/8 7 3/8<br>7 7/8 8 3/8 | 1 2<br>2 1/8 2 5/R<br>3 1/4 3 3/4<br>4 1/8 4 5/8 | 1 1/2 2 1/2<br>2 3/8 2 2/8<br>3 3/8 3 2/8<br>5 1/8 5 3/8 |

## 'AVIS FINANCIERS! DES SOCIÉTÉS

TRINDEL

Trindel vient de remporter un nouveau succès à l'exportation. Son prisident-directeur général a signé, le 6 août 1975 à Alger, avec le directeur général de la Soneigaz, un important contrat bénériclant de crédits spécifiques de la Banque nationale de Paris.

Ce contrat norte sur l'équipenationale de Paris.

Ce contrat porte sur l'équipoment genèrel de cinq postes de
transformation 225/63/33 et 11 kV.
ainsi que sur l'extension de cinq
autres ourraiges réparits sur plusieurs points de l'Aigèrie et ilés à
l'alimentation en énergie électrique
de nombreux complexes, parties du
plan d'industrialisation de ce pays.
Trindel, associée à une autre
entreprise française, réalisera ces
équipements dans un délai de
deux aus, en bénéficiant à cet
effet de la garantie publique habituelle du commerce extérieur.

#### **GROUPE** PALUEL-MARMONT SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS - SOBI 26, boulevard d'Italia MONTE-CARLO

La situation comptable arrêtés au 1-r juillet 1975 fait ressortir les elements sulvants : - Total du bilan... F 499 703 348.23 pitul est garunti par hypothèques premier rang ou privileges de vendeur.

ndeur. Dépôts à terme de la clientèle. y com-pris latérèts réinvestis des Comptes Epargne SOBI .... 231 041 343.32 La prochaine situation trines-trielle paraitra courant novembre 1978.
Une situation mensuelle parait le premier vendredi de chaqua mois au « Journal oficiel » de la principaute de Monaco.

#### SOCIÈTÉ SÉQUANAISE DE BANQUE - S.S.B.

Les résultate d'exploitation de la Société séquanaise de bauque, pour le premier semestre 1978, s'élèrent avant amortissements et impôte à 11537 000 F. mais après constitu-tion d'une provision pour risques en cours de 6 000 000 de france.

VALEURS

general en

ے ف 10000000

De notre corresponden-

elements Schmust in the profit of the Best from the second Sentrad. compromis 127
compromis 107
compromis qui sci
in da mois et saire
it in 10 sepremi incipal the Section of the Section o mi dicembre derrier.
dirigentus currer.
mi pripari autrorier.
mi pripari autrorier.
de sur le solume des
minimation de des
minimations de des
minimation de des
minimations de de

dien remeile ... A TORRORS OF THE STATE OF THE S THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH THE RESIDENCE OF REAL

acarrele. Brus. ... (nav de Best etrand 90el ripride Disputations unter Peret Guerrer. a exteriorers at pertie s in the in it was it. elifen unber b Conure. the majority of London's Lie ger fine de la teun de

---

AVIS

DES 300 EL

Maken sen Guntenteren AND PROPERTY OF PARTY. in bie de ie generable ?" \*\*\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*\* \*\*\*\* **建筑 医乳性乳腺 建聚物 (14**0%)的现在分词 Appetent of surelines. ANT PARTY SAMESTERS AND

A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA

them to better

AND THE PROPERTY OF THE PROPER A Secretary Management (A Se

医 15 %

NE COLONNA N 

محادثه فالمام ومبالي

ENBOSETISES

## LES MARCHÉS FINANCIERS

#### **PARIS**

12 août

#### CALME MAIS PLUS SOUTENU

Les affaires ont continué de

principaux beneficiaires de ce le-ger regain d'attention. L'on a éga-lement remarqué la timide reprise de deux grandes « classiques » : Rhône-Poulenc et P.U.K. Au total, une trentaine de valeurs sur les 181 inscrites à la cote ont monté de jaçon appréciable (entre 1 ce 2 %). Dans le sens centraire, on n'a pas compté beaucoup plus de vingt baisses du même ordre de grandeur. Ailleurs, les cours se sont peu éloignés de leurs ni-peaux précédents. Bref, par solde, le bilan de la séance a été plutôt positif.

Comme Londres, Paris a. Comme Londres, Paris a. semble-t-U, été javorablement influencé par la meilleure tenue de Wall Street. C'est vraiment la seule réflection que cette journée. essentiellement marquée, répétons-le, par la jablesse des échanges, puisse inspirer.

Une jois encore, les actions Paternelle S.A. et A.G.P. n'ont pas été cotées. Selon des rumeurs circulant autour de la corbellle, la Paternelle absorberait mure-

la Paternelle absorberait pure-ment et simplement sa filiale. Sur les indications de Londres, les cours de l'or se sont un peu redressés. le lingot a regagné 60 F à 23 660 F, le kilo en barre 100 F à 28 650 F et le napoléon 250 F à 260 F. Le volume des innesetions a atteint 10 47 mil transactions a atteint 10.47 millions de F contre 8.98 millions. Aux valeurs étrangères, reprise des américaines, des allemandes, des pétroles internationaux et des

LONDRES Le mouvement de reprise se déve-loppe mercredi matin à l'ouverture. La fermeté est générale, notamment aux industrielles, dont l'indice, après vingt minutes de transactions, enre-gistrait une avance de 3.3 points à 293.3. Bonue tenue des pétroles et des fonds d'Etat. Progrès des mines d'or.

Les affaires ont continué de tourner très au relenti, ce mardi, à la Bourse de Paris. Mais la tendance a été plus soutenue.

Après un démarrage laborieux, quelques progrès ont été accompils. Témoin: l'indice Chainet et Cie, qui, à 13 heures, enregistrait une avance de 0,31 % à 129,77 (+0,40 point). Vingt mi nu t e s supersuvant, son gain ne s'élevait encore qu'à 0,08 point.

Le bâtiment, la métallurgie et, dans une moindre mesure, la construction électrique ont été les princépaux bénéficiaires de ce léger regain d'attention. L'on a également remarqué la timide reprise

Taux du marché monétaire Effets privas ...... 7 1/8 % INDICES QUOTIDIENS (INSEE Base 100 ; 31 déc. 1974.) 11 août 12 août Valeurs françaises . 128.3 Valeurs étrangères . 127,8 127,8 C> DES AGENTS DE CHANGE (Base 100 : 29 déc. 1981.) Yndice général .... 74,2 74,2

COURS DU DOLLAR A TOKYO 12/8 | 13/8 1 dollar (en yens) ... -297 99 | 298 NOUVELLES DES SOCIETES

# **NEW YORK**

Lente reprise

Lenie rsprise

Wali Street a poursuivi son lent rétablissement durant la séance de mardi, sans parvenir toutefois à conserver l'intégralité de sa reprise initials érodée par quelques nitimes ventes béméricisires. L'indice des industrielles s'est finalement établi à 528,54, soit à 4,78 points au-dessus de son niveau précédent. Au plus haut de la séance, son gain atteignait 10,02 points. L'activité s'est accélérée : 14,51 millions de titres ont changé de mains contre 12,55 millions la veille.

Ce redressement des cours a été en grande partie encouragé par les

millions la veille.

Ce redressement des cours a été en grande partie encouragé par les pronostics trimestriels de la Chemical Bank sur l'évolution des taux d'intérêt. L'établissement estime que les tensions enregistrées ces derniers temps ont été eragérées et qu'une détente devrait interrenir dans les prochaines aemaines. Cette opinion, partagée du reste par les différents milleux bancaires américains, a grandement apaisé les appréhensions que le renchérissement du loyer de l'argent causait au marché depuis près de deux mois et qui avaient été à l'origine de son asses sévère repli. Ajoutons que la proposition du ministre de l'agriculture de suspendre indéfiniment les ventes de céréales à l'U.R.S.S. en raison de la révision en balsas des estimations de récolte aux Etais-Unis a produit également une bonne impression dans la mesure où elle permettrait d'éviter une hausse trop forte des prix all-

COBRS VALEURS

LE MONDE -- 14 coût 1975 -- Page 17

**VALEURS** 

Cours Dernier précéd cours

**VALEURS** 

|                     |            |                  | _        | 1 a                 |                | <del>-</del>  | _     | <del></del>        |        |        |                | ·                                                          |
|---------------------|------------|------------------|----------|---------------------|----------------|---------------|-------|--------------------|--------|--------|----------------|------------------------------------------------------------|
| Datiza              |            | 22               | 85       | One-Lameiba         | 300 .          | 293           |       | Roosselot S.A      | 47B    | -L     | 75             | Gevaert                                                    |
| Providence S.A      | 199        | 横                |          | E.L.N. Lebiace      | 282            | 282           |       | Soutre Réspies     | 180    |        | 28             | Clare 32 32                                                |
|                     | 199<br>415 |                  | ••       | Ernault-Souma       | 260            | 能             | ••    | Synthelabo         | 470    |        | 70 · ·         |                                                            |
| Revilies            | 4129       | [ <del>122</del> | <b>2</b> | Facas               | 28U            | 490           | ٠-,   | There et Mail      | 72 :   |        | 75             | Grace and Co   122   148  <br>Pitzer 460   178 20   117 20 |
|                     | POI 228    | 1 '52            |          | Forges Strasbourg   | 54             |               | 70    | Ufficer - S.M.D    | ,      |        | 79<br>30       |                                                            |
| Senta-Fe            | 70 ::      | 1 %              |          | (LI) F.B.M. cb. ter | m              | 1112          | ,,,,, | ALTER . 2"M"""     |        | 1 '    | 30             |                                                            |
| Selfo               |            |                  |          | Frankel             | 458            | 458           | •     | Agacha-Willat      |        |        | 42 ED          |                                                            |
| Softwex             | 402 .      | 334              | •        | Huard-U.C.F         |                |               | -     | Foorwies-S.F.R.F.  | 42 4   |        |                |                                                            |
| l                   |            | l                |          |                     | 172            | 172           |       |                    | 34 1   |        | 33 7A          |                                                            |
| Cambodge            | 38 29      |                  | 85       | Jaeger              | 56 58          |               | -     | Laieière-Rochalx.  | 45     |        | <u> 45</u>     | Wagons-Lits 98 83                                          |
| Clause              | 382        | 380              |          | tachaire            | 135            | 137           |       | Resudière          | ••     |        | <del>9</del> 0 | Barlow-Rand 18 18 30                                       |
| Jado-Hévézs         | ¥9         | ) <u>90</u>      | ••       | Manurtin            | 105 38         |               |       | Szint Frères       | 21 1   |        | 21             | Britten-Am. Jah 24 60 25 60                                |
| Agr. Ind. Madag     | 1 :: ::    | ] 30             | ==       | Métai Dépluyé       | 228            | 237ء          | }     | Timmer             | 44 5   |        | ß              | Sufet. Allementes 32 98                                    |
| 斯海式                 | 42 38      | d 43             | 50       | Madella             | d 97 .         | d180          | ]     | E. Charaten        |        |        | 25             | HORS COTE                                                  |
| Padang              | 69         |                  |          | Hodel-Gangls        |                | įL186 .       | 1     | Delmas Tieljeux.   | 202    |        | OB             |                                                            |
| Salins do Midi      | 176        | l 175            |          | Pengant (ac. ont).  | 183 <b>2</b> 0 |               |       | Messag. Marit      | 33     |        | 82 SB          | Alter                                                      |
| 1                   |            | 1                |          | Ressorts-Nord       | 40 18          | 40 :          | 20    | Nat. Navigation    | 77 .   | 1      | 77             | Cellulose Pin 131 129                                      |
| u '                 | 1.         | ĺ                |          | Rofts               | d 50           | <b>52</b>     | - 1   | Navale Worms       | 110 .  | 3      | 14 40          | Cuprary 295 288                                            |
| Allment. Essent     | 38         | 38               | 50       | S.J.F.J.J. Ap. Aut  | 31             | 1 21          | 10    | Saga               | 60 3   | 50)    | 5D 58'         |                                                            |
| Allobroge           | 2ĪĪ .      | 205              | 58       | Satam               | 28 10          | 28            | 10    | Transat (Cie Gie)  | 108 5  |        | 04             | Ecco                                                       |
| Ranania             | 235 50     | 238              |          | Sicti               | 96             | 99 1          | 20    |                    |        | ٦ ٢    |                | Eurafrep 1452 1452                                         |
| Framage Bel         | 100        | 104              | ••       | Soudure Autoz       | 217 50         | 218           | !     | C.C.T.A.P          | 48 E   | Sold : | <b>62 10</b>   | Francarep 89 80 89 50                                      |
| Rerthier-Saveco .   | 660        | 668              |          | SPEICHIM.           | 132 20         |               | ٠٠,١  | 2222               | 79     |        | 79 50          |                                                            |
| Cadis               | 689        | 802              | •        | Stekvis             | 27 50          |               | en 1  | Stem               | 278 .  |        | 12             |                                                            |
| (M) Chamboutty.     | 163        | 161              |          | Titan-Cader         |                | 7 - 7 1       | ~;    | Tr. C.L.T.P.L.N.   | 85     | ··[a   |                |                                                            |
| Count Mederal.      | 208        | 288              |          | Trailor             | 475            | 465           | •••   | Transpart Lobert   | 118 .  |        | ie             | Preпuptia 325                                              |
| Dacies France       | 266 .      | 250              |          | Viraz               | 25 28          |               | ٠- ا  | 11 may part muss L |        | 1 .    |                | Sab. Mor. Cor 150                                          |
|                     | 420        | 422              |          | 44.4                | - S 24         | <b>•</b> •• ⋅ | 1     | (LI) Salenci-Fari. | 85.5   |        | B3             | S.P.R 282                                                  |
| Economats Contr.    |            | 325              |          | Chart. Attacking    | 254            | 457           | 1     | Bis S.S.           | 274    |        | 72             | Tranchant Electr 23                                        |
| Epargne             | 330        |                  |          |                     |                |               |       |                    |        |        |                | Officex                                                    |
| Fr. Panj-Resard     | 210        | 218              | !        | AL CEL LOITE        | 44 75          |               |       | Bianzy Ovest       | 174 2  |        | 85             | Oce v. Crinten                                             |
| Sénérale-Aliment.   |            | 77               | 58       | France-Danier que   | 50 29          | 60 :          |       | Le Bresse          | 105 .  |        | 09 20          | 00110                                                      |
| Gentals             | 295        | 205              | - 1      |                     |                | l             |       | Cigarettes Indo    | 123 .  |        | 25             | oblig. Echang.                                             |
| Soutet-Terrin       | 131        | 130              | 10       | Eut. Bares Frig     |                | 2144          | ٠.,   | Degressert         | 166    |        | 66             | Valent d'échange en 13/2                                   |
| Lasieur (Cie fin.). | 0221 .     | 214              |          | ludus, Warttime.    | 258 50         |               | -1    | Dong-Tries         | a158 . |        | 50 .           | O.C.B.                                                     |
| Gr. Magl. Carbell.  | 150 20     | 165              | :.       | Mag. gén. Paris     | 52             | j 150 :       | 20    | Doquesco-Parina.   | 229    | .] 2   | 30 10          | Val. de 2 actions, soft. 760 20                            |
| Sr. Mani. Paris     | 255        | 255              |          | 1                   |                | 1             |       | Ferrallies C.F.F   | 350 .  | 1 3    | 45             | tar as 5 Sendar' #811'-  100 Sh                            |
| Wicelas             | 331 .      | 335              |          |                     |                | 1             | - 1   | Havas              | CIO3 . | 1 2    | 13             | SICAV                                                      |
| Piper-Heldsieck     |            | 338              | •        | Cercie de Monaca    | 4J 10          | 41            | 10    | B. Magnant         | 54 2   |        | £4 ∷           |                                                            |
|                     | 390        | 325              | • 1      | East Victo          | 334            | 334           | ا     | Lecate)            |        |        | 74             | Phac. Institut. ] (1858 48   1187 59                       |
| Potina              | 174 80     | 175              |          | Grand Hôtel         |                | 2178          |       | Ressier            | 241    |        | ã ::           | 1 catágorie. 10260 35 18959 68                             |
| Rochefortaise       | 249        | 249              | ••       | Safitel             |                |               | en i  | Publicis.          | 187    |        | 13             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |
| Roquetos:           |            | 181              | •••      | Vicity (Farmière).  |                | 1 52 1        | ~;    | Selfier-Lablace    |        |        | 55 TO          | Emission                                                   |
| Saupiquet           | 181        |                  | ••       | Agger               | -:- **         |               | ••1   |                    |        |        |                |                                                            |
| Sep. Marché Sec.    | 135        | 137              | ••       | 19991               | 219            | 219 .         | }     | (Ly) Tan. Rr. Rhan | P. 7 3 | 28 _   | 7 55           | 13/8 frais media                                           |

Cours Dernier précéd. cours

Aussedat-Rey...
Daralay S.A....
Bidut-Bottin
tap. S. Lang...
Raysare...
Réogravire...
Papeter. France..
(B.) Pap. Cascegue
La Stisie...
Rochette Cenpa... une hausse trop forte des prix all-mentaires. Sur 1791 valeurs traitées, 962 ont monté, 397 ont fléchi et 432 n'ont pas varié. # Renefiction ... 1310 1775 ... 483 283 29 395 ... A 483 247 58 Actions Siling.
92 Actions Siling.
Actinicand.
482 Action.
America-Valut.
Assumes Plac. 111 91 105 98 145 89 139 27 149 76 142 97 153 18 146 24 ... ... 113 144 95 137 53 239 71 228 84 :: EEGA 5 1/2 % B.1.P. Valens
C.1.P.
Convertibles
Convertingen
Druent invest
Elystes-Tateurs
Epargne-Gress
Epargne-Webil
Epargne-W Beghin-Say ..... Sianma ..... Socretin (Cie Fr.) Socr. Boucken ... Sucr. Saissannais | S | C.I.P.E. | C.I.P 89 237 ... 125 ... 125 ... 135 ... 199 58 82 ... 56 50 Bois Dêz. Océan Borie Camp. Bernard C.E.D. Cerahati Chim. de la route Clauents Vicat

|                                                        |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 25 SEB-S.A 570                             | 637 E. d                                    | - 15 20 15 20                         |                                                      | 8 140 /0<br>1 126 79     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                        |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 7 40 S.I.N.T.R.A 450                       | 464 Hitacin                                 | 179 178                               | LITTEL                                               | 177 38                   |
| DAUBCE DE D                                            | ADIC 44                          |                                          | COMBTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | léna tudustries 37 3                            | 7 Carnaud 57                               | 57 Martsushita                              |                                       |                                                      | 7 115 58                 |
| BOURSE DE P                                            | 'ΔKIS — 8                        | 2 AOUT                                   | — COMPTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laprhert Frères., 70 7                          | 50 Ceftiac                                 | . 42 Otts Elevator                          |                                       |                                                      | 14 156 89<br>19 223 25   |
| 1                                                      |                                  | _ ~~.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lerny (Ets G.) 164 169                          |                                            | 291 Sperry Rand                             | 175 10 179                            | Sélect-Creissance LO7 (                              | 10 484 5E                |
| 1 04 1014                                              | Labora Incomina                  | 1 la | . I no I December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Origny-Desyralse, 135 144<br>Parcher 225        |                                            |                                             |                                       |                                                      | 9 190 23                 |
| VALEURS Strong Coupon                                  | VALEURS Cours Dernier            | D VALERING I I .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rougier 157 15                                  | 50 Goognos (F. de). 95                     | . 94 20 Arbed                               | 430 (8                                | Sélection-Rend . 129 (                               |                          |
| AVERICA  qu tour   conbour                             | Précéd. Cours                    | AVERNY bieced cons                       | Précéd. Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Constr. Routes 37 34                            | 5 10 Profilés Tubes Es   42 !              |                                             | :-  116 18  116 20                    | 2*1-r      42   42                                   | 11 141 30<br>13 157 26   |
| N <del></del> 1*                                       | <del></del>                      | - - <del></del>                          | ·   <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | . Senelie-Mauh 80                          | 81 80 Finsider                              |                                       |                                                      | 5 108 21                 |
| 3% 38 50 2 597 F                                       | rance (La)                       | Seguanarse Bang. 226 225                 | Up. 1888. France 106 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sabilières Seine 171 174                        | 68 Tissmétel 68 Vincer-Bourget             | 66 Roog ovens                               | . \$5 \$5<br>475 479                  | Slivarente 139 4                                     | 4 133 12                 |
| 5 % 56 80 2 544 P                                      | reservatrice S.A. 342 349        | SLIMINCO 148 . 143 5                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | shacey-consiger                            | Steel Cy of Cag.                            |                                       | Silvinter                                            | 4 110 38                 |
| 5 % 1920-1865   35   2 644   Pi                        | revoyance                        | Ste Cent. Banque 70 70 ii                | Acter Investiss. 103 103 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soie-Batignoites. 61 63                         | S Guaren                                   | 129 70 Tayss. c. 1 900.                     | . 143 . 148                           |                                                      | 6 261 06                 |
|                                                        | rotectrice A.I.R.   238   239    |                                          | Gestion Sélect.   198   195<br>  Invest. et Gest.   127   131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T.P. Fouger. SNCT   114 !!!                     | 5 20   Klata 230                           | 225 Blyvoor                                 |                                       | Soleil-Investiss 292 8                               | 278 59                   |
| 4 1/4 % 1983   102 50 0 987   4 1/4-4 3/4% 63 88 4 112 | l i                              |                                          | Partsienze Plac 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trinde: 165   165                               | Mokta                                      | 123 De Beers (port.)<br>De Seers p. ca      |                                       | U.A.P. investiss 116 4                               | ii iii ii                |
| Eng. M. Eq. 5165. 100 10 4 551 A                       | Jsacien, Banque i 360            | Unibail                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Voyer S.A 0 62 0 63                             | Smren B 356                                | 358 General Mining.                         |                                       | Unifercier 278 3                                     | 4 265 72                 |
| Frank Er 694.66 98 30 5 196 []                         | Lij Base Dupent. 226 220         | Un, Ind. Crédit 150                      | Sofragi 135 d192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Demiep                                          | 2 38   Antaryaz                            | 159 58   Hartsbeest                         | _   153 C157 .                        | Unitaper 142 4                                       | 4 135 98                 |
| Ess. H. Eq.6%67 94 60 1 197 B                          | augus Harvet 250 50 250 70       | ' <b>l</b> .                             | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Safic-Alcan 147 10 156                          | Hydrec. St-Danis . 169                     | 160 . Johannesburgh.                        | 142 50                                |                                                      | 18   114 41<br>11 204 97 |
| Esp. 7 % 1973   112   4 008   5                        | lanque l'edochine 192 193 359 50 | Cle F. Stein Ro. 130 130                 | Anellie (Cie md.) . 193 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 044 5 0   57 50 04                              | Lille-Boanlères-C. 188                     | . 179 Middle Witwat<br>229 President Street |                                       | 1                                                    | 1 204 37                 |
| E DY 4000   2 494 B                                    | langue Worms 165 167             | Fone. Chatd'Eau 568 . 565                | Applic. Hydraul . 860 . 865 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8it, Asph. Centr. 97 50 94<br>Cominhos 23 60 83 | 6 Own. F. Pétr 228<br>3 60 Ohlig. Conv 280 | 229 President Staye<br>281 Stilfontein      | 20 86 C 21 50                         | 13:8                                                 |                          |
| Ti                                                     | .F.E.C                           | [N) S.D.F.I.P   116   [16                | Artois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2)                                              | Shell Fraccaise.                           | 87                                          |                                       | Crediater 130 2                                      | 3 124 32                 |
|                                                        | .G.1.8 75 (B) 77 50              | Forc. Lyonnaise. 608 595                 | Centes. Blanzy . 385 310 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 1                                          | West Rand                                   |                                       | Croissance-Imm    32 8                               | 5 126 83                 |
| D)   Cause   Dorning   a                               | odetel                           | Louvre 206 206                           | C. Roussel-Namel 230 230<br>(Ny) Centrest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 90 Carnone-Lar 35                          | 50   \$5 50 Alcan Alum                      | 102 30  103                           | Epargee-Unie 275 9                                   | 5 263 44<br>2 121 84     |
| E VATERIOS I I                                         |                                  | Midi 472 30 472 3                        | (ny) Champez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 2 Cochery 67<br>5 10 Delulande S.A 413     |                                             |                                       | Enro-Croissance . *127 &<br>Financière privée *305 8 |                          |
|                                                        | red. gen. indust.: 135 26 139    | Raute fancière 729 700                   | Charg. Réon. (D.) 2312 2:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tour Elffel 57 50 59                            | Finalens 41                                | 429 Finoutremer<br>41 Miserais Resour       | 18 45 18 50                           | Fractider *132 0                                     | 2 126 89                 |
|                                                        | M) Credit Mod 66 50              |                                          | Orleans 75 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II                                              | FIPP 48                                    | 10 0 41 50 Neranta                          | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | Gestion Mobilière *182 3                             | 3 174 85                 |
|                                                        |                                  |                                          | [ [Li] Dév. R. Nord     127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127 | Air-Industria 83 83                             | (Ly) Garland   2/4                         | 215     Veille Mantagna                     | 474 10 475                            | Mondiale Invest. 173 5                               | 9 165 52                 |
|                                                        | inextel                          |                                          | Fin. Bretzgne 39 39 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Applic. Mécan 133   136                         |                                            |                                             | i                                     | Oblisem *129 9<br>Optima*133 3                       | 3   [24 U4               |
|                                                        | rance-Bail 200                   | Gr. Fig. Constr 102 50 103 64            | Fig. Hagestypans 44 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arsel                                           |                                            |                                             | 48 48 50                              | Planinter 258 8                                      | 1 247 14                 |
| Abeille (Vie) 212 215 R                                | ydro-Energied 36 . d 36 50       | Immindo   101 10 101 10                  | Saz et Eanz 300 . 360 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Av. DassBreezet (80 (80                         |                                            | . 285 Cutt Oit Canada.                      | 130                                   | Sicavimung *164 6                                    | 4 157 17                 |
| A.C.P                                                  | mmobanque 142 50 143 .           | Inaminvest   75   10   75   19           | L2   House   7: 50   78 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Regard Moteurs 58 69                            | l III i neillear leirane i IBR             | 193 Patrofies Capada                        | 30                                    | S. L Est *338 !                                      | 6  322 83                |
| Concerds 266 265 In                                    | mmefice 113 .   113 50           | Cie Lyon Imm 85 85 66                    | Lebon at Cle 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B. S. L   307   309                             | Maracel 134 .                              | 134   Sheti Tr. (port.).                    | - 28 40 28 60                         | Soginco)*113 8                                       | 5; LOB 70                |

|                               | I liesman Remain : 76A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unibail                                                    | Placem, loter, 84 85<br>Sofragi 135 d192                                        | Voyer S.A 0 62 0 62                           | [ Learnin 2                                              | Do Seers p. cp                                                         |                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Emp. M. Eq. 6% 67 94 60 1 197 | Banque Indochine 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                                                   | 1 1 1                                                                           | Constant   127   III   158                    | JUSTINE STATEMENT I FOR 1 1600                           | 8 Hartnbeest 153 . 6157<br>Johannesburgh 142 60<br>Middle Witwat 27 60 | NIVAISIC                                                    |
| EDF. 6 1/2 1950 1(4 30 1 510  | Sté B. et Particip 359 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fone Chat of Earl 568 . 555 .                              | .   APPING ATTERDIL .   260 .   265 .                                           | Bit. Asob. Captr.   97 50   94                | 10mm F. Perr   220   220 .                               | .   President Stewn     IID .                                          | .1 [ ]                                                      |
|                               | C.F.E.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | il Force I vostualea (608   595 -                          | Rentes Blanzy 385 310 60                                                        | 1 1                                           | . , ,                                                    | Stiffontein                                                            | [LEUISSANGE-1000L.] 132 ED] 126                             |
| TALEUNS Interest cours        | CAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mudi 472 30 472 3                                          | (ny) Champez                                                                    | Pathé-Cinéma   97 50   92                     |                                                          | D Atean Ahm 102 30 103                                                 | Enra-Croissance, "127 62 121                                |
|                               | Cred. gen. indust.: 135 20 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rente fancière 729 700                                     | Charg. Réun. (P.) 2812 2:20   Orléans                                           | [ TOUT EIMBI 57 50 59                         | Finaletta 4                                              | Miserals Resourc 15 45 16 50                                           | Costina Mobilides #192 22 174                               |
| E.D.F. parts 1959             | Financière Sofal.   150   150<br>Finextel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voitures a Paris   298 284 bi<br>Cogifi 100 80 101 H       | (Li) Név. R. Nord 127<br>Electro-Financ 279 20 275 10<br>Fin. Bretagne 38 39 22 | Air-Industria, 83 83                          | [(1y) Seriand 214   215                                  | Veille Montagne. 474 (D) 475                                           | Mendiale Invest * 73 59  165                                |
| L Abellie 16 A.R.D. 450 450   | France-Bail     209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   209   20 | Er. Fie. Constr  102 50 143 64<br>  Lumindo  101 10 101 10 | Saz et Eanz 300 380                                                             | Atelers G.S.P d 46 50 d 47 40                 | Halles G. et 165   147   147                             | - British Petroleum 48 48 50                                           | 1 Pispluter - 1752 991 7.67                                 |
| Couports 266 265              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cie Lyon (mm) 85 85 66                                     | Leben et Cle 139 (38                                                            | Berzard-Moteurs. 58 58 10<br>B. S. L. 307 308 | Loritleux-Lefranc   196   193 .<br>  Novacel   134   186 | . Petrofine Canada 85                                                  | S. L. Est                                                   |
| Epargna France                | Interbail 131 80 131 50<br>Locafinancière 121 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sagimo   102   102 50<br>  UFLIMEG   82 50 82 50           | (My) Larmez   [0] 50   [02 .<br>  Cité Marecaine   22 20   23 10                | Cie des Compt 162   160                       | Parcot                                                   | . Alco                                                                 | Sogieter "367 92 851 168 1168 1169 1169 1169 1169 1169 1169 |
| France (I.A.R.D.) 315         | Sac. Mars. Credit   269   263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.S.I.M.O 93 98 60<br>Union Habit 124 10 124 10            | 0.V.A.LM 49 50 49 30<br>0PB-Parities 93 60 84                                   | De Dietrich 385                               | Rhodio-Georget.   54 .   64                              | 8 Fosaco 14 20 14 50                                                   | Valorem   *145 62   139  <br>  *Gutus précédent             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | modification and the second                                |                                                                                 |                                               | - In Observation and India                               |                                                                        | d- cool-cool cools to elition                               |

| ## Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =                          | dans (                                    | AS COURS. E                                                         | lles son                                 | it corrig                                      | ees le                               | Compt.                                         | Compen-                                              | oremière é                                                                              | la de la                                  | 1                                        | -                                                     | Compt                                                | Comper                                |                                                                                        | 7                                    | <del></del>                               | Damies                                    | 1                                                      | Compet<br>Sation                                                         | 3/13 51100                                                                             | 2-6-64                                                 | Premier                                                        |                                                   | Compt                                                   |                                  | erimental, de<br>ctions autre<br>ctitude des<br>YALEURS                                    |                                                          | emier (                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ## Als. Selection 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                          | 33                                        | 1,59 % 1973<br>LNE 3 %                                              | 662 90<br>1210                           | 555 70<br>1208                                 | 555 80<br>1210 .                     | 12:0                                           | E90<br>93<br>305<br>193                              | Cle Gip Eaux.<br>Electro-Mèc.<br>Eng. Matra<br>E. 1. Letebyre<br>Esso S.A.F             | 709<br>106 10<br>357 50<br>192<br>58 40   | 709<br>106 60<br>368 50<br>200<br>58 30  | 709<br>106 58<br>368 90<br>200<br>59 50               | 707<br>185 10<br>378<br>280                          | 125<br>72                             | Olida-Caby<br>Opti-Paribas.                                                            | 172 10<br>79 98                      | 172 10<br>79 90                           | 172 IB<br>79 98                           | 170 .<br>79 50                                         | 265<br>438<br>980<br>758<br>78                                           | Teles-Luz<br>T.R.T<br>Tel. Electr<br>Tél. Eriess<br>Terres Reng.                       | 244 58<br>423<br>882<br>757<br>78 90                   | 249<br>428<br>882<br>768<br>78 90                              | 250<br>428<br>882<br>784<br>78 90                 | 245 20<br>435<br>882 .<br>754 .<br>78 90                | 215<br>22                        | Sen. Moters.<br>Egiztields                                                                 | 220 2<br>22                                              | 225 50 2<br>22                                        | 225<br>21 !                    |
| B. Sale-Fires. 99 90 85 50 58 80 88 10 155 10 156 165 165 165 165 165 165 165 165 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                          | 66 - 16<br>72<br>29   16<br>75   16       | us. sapera<br>listhom<br>lotar P. Ati<br>lpplicat. gaz<br>lquitaino | 305 .<br>82 40<br>31 90<br>281 20<br>478 | 70 10<br>315<br>83 50<br>31 95<br>284<br>479   | 315<br>83 80<br>31 95<br>285<br>489  | 63 30<br>312<br>84 90<br>32<br>280 29<br>477 . | 195<br>280<br>335                                    | Euratrace<br>Europe Nº 1.;<br>Ferodo<br>Fig. ParisP.B.                                  | 289<br>328                                | 197<br>290<br>323                        | 296<br>324                                            | 290<br>323                                           | 131<br>61<br>112<br>55<br>225         | Patera. S.A<br>Peckelbreas.<br>P.U.S<br>Penarroya<br>Penkokt                           | 61<br>117 50<br>57 65<br>244 50      | 61 69<br>112 90<br>57 70<br>243           | 61 76<br>112 80<br>57 70<br>243           | 61 68<br>111 10<br>66 78<br>245                        | 382<br>265<br>50<br>76                                                   | Thomsen-Br<br>U.I.S<br>U.C.B<br>Un. Fr. Bapes<br>U.T.A<br>Usinor                       | 211 80<br>155<br>377 10<br>278<br>50<br>78 40          | 212 58<br>155 .<br>380 19<br>277 10<br>58 .<br>78 40           | 213<br>155<br>380 10<br>277 10<br>50<br>78 40     | 213<br>153<br>385<br>278<br>50 .05<br>78 .05            | 24 .<br>116<br>860<br>116<br>193 | LB.Mi<br>Interzickeii<br>I.7.T                                                             | 92 05<br>192 20                                          | 15 50<br>91 75                                        | 827<br>  18 5<br>  28 5        |
| 185   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182  |                            | 87<br>39<br>85 . 8                        | — (Certif).<br>IrjemPriou.<br>Iaz. Entrepr.<br>Iazil. Navig.        | 89 50<br>148<br>324<br>187               | 152<br>328<br>186 50                           | 152<br>330<br>186 50                 | 154 .<br>330 .<br>186                          | i i                                                  | Galeries Lat.                                                                           | 90.70                                     | 98 10                                    | 90 10                                                 | 91                                                   | 185<br>185<br>54<br>245<br>280<br>74  | Pengeot                                                                                | 23/                                  | 240 101                                   | 240 10                                    | 249 19                                                 | 1                                                                        | 1 1                                                                                    | . 1                                                    | 1 1                                                            | 1                                                 | 1                                                       | 545<br>43<br>135                 | Offvetti<br>Petrofida<br>Philips<br>Prés. Brand.                                           | 6 !5<br>581 1<br>42 20<br>145 50                         | 584<br>42<br>144 50                                   | 584<br>42<br>145 1             |
| 1830   C.L.T. Alcorate   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   161 |                            |                                           | lail-Equip<br>lail-Invest<br>I.C.T<br>lazar HV<br>laghip-Say        | 167<br>167 10<br>155<br>110 90<br>122 50 | 166<br>167 18<br>158                           | 166 .<br>167 10<br>158 10<br>172 20  | 163 80<br>164 .<br>159 50                      | 126<br>165<br>145<br>193<br>338                      | Gle d'entr<br>Gle Fonderie<br>Generala Occ<br>G. Tra. Mars.<br>Guyenne-Gas.             | 142 .<br>174 90<br>150<br>222 50<br>408 . | 144 10<br>168 10<br>160 50<br>225<br>405 | 173<br>152<br>224 58<br>405                           | 141 38<br>172<br>150 -<br>222 60<br>401              | 339<br>121<br>76                      | Potlet et Ch.                                                                          | 334 58<br>123 10                     | 335 II<br>121 50                          | 341 .<br>121 50                           | 34! 50<br>122                                          | 740                                                                      | Ang. Ant. C.,<br>Amguld<br>Astor. Mines,<br>B. Ottoman<br>BASF (Akt)<br>Bayer          | 26 90<br>229 40<br>218 50<br>258 .<br>243 80<br>281 50 | 27<br>229 60<br>216 40<br>258<br>245<br>282 50                 | 27<br>229 80<br>216 40<br>268<br>245<br>202 58    | 25 50<br>230<br>228<br>259<br>243<br>198 50             | 157<br>66<br>158<br>16           | Rand. Selec.<br>Ruyai Outen.<br>RioTinto Zinc                                              | 154 10<br>154 50<br>156 50                               | 62 90<br>53 90<br>55 40                               | 164<br>53<br>155               |
| 1830   C.L.T. Alcorate   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   161 | 77<br>45                   | 30 (8<br>55 (8<br>30a (2                  | Lengues<br>L.S.MG.D                                                 | 715 -<br>494                             | 1883                                           | 1969 .                               | 1883 .                                         | 980                                                  | IRSL METICIA                                                                            | 1045 .                                    | <u> </u>                                 | 131 ···                                               | 340 1                                                | 67<br>118<br>164<br>131<br>205        | Presatal                                                                               | 65 401                               | 54 BD[                                    | 54 80                                     | 65 10                                                  | 115<br>16<br>163<br>428<br>18<br>550                                     | Charter                                                                                | 15 99<br>15 99<br>151 50<br>423 58<br>18 28<br>545     | 150 58<br>16 25<br>150 40<br>422<br>18 28<br>554               | 16 10<br>16 10<br>150 50<br>422<br>18 20<br>554 . | 16 50<br>152 60<br>4/5<br>18 15<br>565                  | 365<br>28<br>465                 | Schlumberger<br>Shell Tr (S.)<br>Siemens A.G.                                              | 350 3<br>28 40<br>466                                    | 29<br>29                                              | 353<br>29<br>478               |
| 1830   C.L.T. Alcorate   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1859   1603   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   161 | 21<br>21<br>17<br>21<br>21 |                                           | asiao<br>D.C<br>etelem<br>har. Réun<br>hátComm.<br>hiers            | 203<br>226<br>179 10<br>64 10<br>210 50  | 262<br>262<br>223<br>179 50<br>64 30<br>210 20 | 202<br>226<br>182<br>64 30<br>210 20 | 201 13<br>228 50<br>183 40<br>65<br>210        | 225                                                  | Lao. Bellon.                                                                            | 240 (9                                    | 240 10                                   | 24D                                                   | 243 80                                               | 335<br>435<br>578                     | - (651.).                                                                              | 456<br>585                           | 465 .                                     | 455 58                                    | 455 18                                                 | 535<br>415<br>59<br>240<br>380<br>173                                    | DePont Nem. East, Kodak. East Rand Ericsson Exxen Corp Ford Meter                      | 537<br>483<br>6 59 25<br>240<br>388 20<br>174          | 545<br>414 88<br>60 50<br>239 96<br>387 80<br>175              | 548<br>414 58<br>58 98<br>239 90<br>387 58<br>175 | 545 .<br>418 80<br>59 35<br>236 .<br>380 50<br>172 50   | 30<br>148<br>265<br>116<br>200   | Vales Corp<br>V. Min. 1/10<br>West Briet<br>West Deep<br>West Held<br>Zambia Cop           | 28 05<br>152 50<br>265 50<br>110 50<br>204 50<br>3 20    | 30 20<br> 51 50<br> 81<br> 13 90<br> 13 50<br> 203 58 | 30<br>161<br>281<br>113<br>203 |
| 80 Coffmer 80 50 80 70 80 70 80 80 80 80 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16<br>16<br>3<br>37        |                                           | — (obl.)<br>Li.T. Alcatal<br>Strone<br>Job Mediter                  | 121 88<br>1608 .<br>42 05<br>354         | 122 -<br>1610<br>42 05<br>358 50               | 127<br>1609<br>42 05<br>359          | 122 90<br>1603<br>41 50<br>356                 | 225<br>860                                           | Luciadas<br>L'Oréa!                                                                     | 224<br>854                                | 225<br>854<br>1683                       | 225 ·<br>860<br>169                                   | 225 .<br>854 .<br>3150                               | 105<br>134<br>610<br>117<br>245       | Raff. St-L<br>Redoute<br>Rates-Post.                                                   | 198<br>135 50<br>546 .               | 138 58<br>540                             | 138 55<br>539 .<br>118 88                 | 136<br>548<br>L19                                      |                                                                          |                                                                                        | ATTERM:                                                | S DUMNU                                                        | LMT 1.1FG                                         | 1 A DFS                                                 | OPERATI                          | nue cepute                                                                                 | CEM EM                                                   | 117                                                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                         |                                           | offmer                                                              | 80 50                                    | 80 70                                          | 80 70                                | 80 80                                          | 450  <br>                                            | Lyonn, East.<br>Mach. Bell, .                                                           | 23 40                                     | 33 50                                    | 33 40                                                 | 33 15                                                | 27<br>560                             | Sacilor                                                                                | 76 35                                | 76 05<br>682                              | 76 05<br>609                              | 77 50<br>614                                           |                                                                          |                                                                                        |                                                        |                                                                |                                                   | echan                                                   |                                  |                                                                                            |                                                          | 1                                                     |                                |
| 160 C. Entrept 169 10 159 159 10 159 159 10 155 159 10 155 159 10 155 159 10 155 159 10 155 159 10 155 159 10 155 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159 10 159 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17<br>34<br>12<br>34       | 77 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | rCom. Fr — (ebil.) réd. Fonc F. Jams réd. Nat Nord U.P reusot-Loire | 179                                      | 1/9                                            | 178 50                               | 179 .                                          | 45<br>110<br>1139<br>575<br>555<br>865<br>330<br>458 | Mét Norm.,<br>Michelin B.,<br>— ablig<br>Mot Hen<br>Mot Lerry-S.<br>Motilinek<br>Myrnes | 115 .<br>1125                             | 116                                      | 115 80<br>155<br>572<br>571<br>855<br>325 80<br>468 . | 114 10<br>1150<br>569<br>571<br>862<br>282<br>460 10 | 365<br>305                            | Step. E. EL                                                                            | 197 50<br>70<br>180 50<br>110<br>389 | 192 50<br>69<br>101 10<br>112<br>380 10   | 192 50<br>69 10<br>1E( 10<br>112 .<br>385 | 195 .<br>69 .<br>109 70<br>112 .<br>387 56<br>338 10   | Canada<br>Allemag<br>Belgion<br>Danema<br>Espagno<br>Grande-<br>Italio ( | (\$ CER. 1) pe (100 DM) e (100 tr.) e (100 tr.) e (100 pes.) Bretagns (£ 1) 100 lires) | 17<br>5                                                | 4 237<br>10 160<br>11 478<br>13 870<br>7 537<br>9 264<br>8 858 | 11 477<br>73 658<br>7 650<br>9 233<br>6 657       | 4 22<br>163 56<br>11 67<br>74 .<br>7 53<br>9 25<br>0 82 | 7                                | Or fin (kilo en<br>Pièce française<br>Pièce française<br>Pièce suisse (2<br>Incentation (2 | linget)<br>e (20 fr.)<br>e (10 fr.)<br>e) fr.)<br>u fr.) | 23560<br>264<br>175<br>235                            | 70<br>50                       |
| 168   LT-Count.   LT-Count.  | <b>a</b> 1                 | ğ (C                                      | .S.Aenain-NE<br>lollfus-Mieg.<br>umez                               | 217 20                                   | 214                                            | 214                                  | 212                                            | 255<br>133<br>101<br>25                              | Mal. Invest.<br>Navig. Mixle<br>Nobel-Bozel.<br>Nord<br>Nogrel. Gal                     | 278<br>129<br>100 10<br>25 50             | 277<br>125<br>100 50<br>25 20            | 277<br>(28<br>(00 50<br>25 (0)                        | 277<br>125 20<br>181<br>25                           | 102<br>76<br>1750<br>76<br>640<br>220 | S.I.L.L.<br>SIMCO<br>S.I.M.H.O.R.<br>Sk. Ressignol<br>Sogerap<br>Sommer-All.<br>Sogera | 71 50<br>1760<br>77 80<br>518<br>236 | 72 10<br>1726 1<br>77 90<br>528<br>235 50 | 72 10 1<br>725<br>77 80<br>520            | 102 50<br>C 72 18<br>1720 C.<br>77 98<br>518<br>285 80 | Spêde                                                                    | (100 kra.)<br>(100 fl.)<br>(180 esc.).<br>(100 krs.)<br>(100 fr.)                      | 1                                                      | 6 595<br>11 770                                                | 80 459<br>185 115<br>16 605<br>301 910<br>183 350 | 80 50<br>185 56<br>15 .<br>191                          | :                                | Pièce de 20 de<br>Pièce de 10 de<br>Pièce de 5 do<br>Pièce de 50 pe<br>Pièce de 10 fil     | ilers<br>ilers<br>ilers<br>ilers<br>ilers                | 545<br>564<br>205                                     | 20<br>                         |

# Le Monde

#### UN JOUR DANS LE MONDE

- 2-3. LA SITUATION AU PORTUGAL et les répercussions en France
  - 4. EURGPE
  - 5. AFRIQUE
  - 5. ASIE 6. PROCHE-ORIENT
  - G. AMERIQUES
  - & RELIGION
- 7. HISTOIRE
- 7. JUSTICE 7. SPORTS
- 8. FEVILLETON

#### LE MONDE DES ARTS ET DES SPECTACLES Pages 9 à 13

ENTRETIEN : Martha Graham ent la danae.

POP': Un rythm and blues
jamaicain: le « reggae ».

FENTIVALS: Le Théâtre du
Pcuple de Bussang, octogénaire.

HISTOIRE: Haydn et les festes
du Verselles hongrois.

PARIS ET PROVINCE: Une
semaine de programmes et une
sélection.

14. ÉQUIPEMENT ET RÉGIONS

14. JEUNESSE 16. LA VIE ECONOMIQUE

ET SOCIALE

#### LIRE EGALEMENT

RADIO-TELEVISION (13) Annonces classées (15): Au-jourd'hui (15): Carnet (8): « Journal officiel » (15): Météo-rologie (15): Mots croisés (15); Finances (17).

Le numero du . Monde daté 13 août 1975 a été tiré à 470 407 exemplaires

#### En Angola

De notre envoyé spécial

matériel de guerre qui lui par-vient de l'extérieur. Ces trois der-

vient de l'exterieur. Ces trois det-niers mois, plusieurs cargos d'Éu-rope orientale chargés de matériel destiné aux forces du M.P.L.A. ont été priès de faire demi-tour par les autorités portugaises. Ils ont été contraints d'ailer décharger

leurs cargaisons ailleurs, vraisem-blablement à Pointe-Noire, sur de

petits bateaux qui font la navette entre la côte du Congo et celle

A moins que Lisbonne choisisse l'épreuve de force, une déclaration unilatérale d'indépendance devrait

permettre au M.P.L.A. de se ravi-tailler comme bon lui semble, ce

qui paraît être la raison majeure pour laquelle il a tenu à s'assurer

Cette initiative n'auralt pas que des avantages militaires.
Elle écarterait la possibilité d'un nouveau compromis factice avec le FNLA et l'Unita. Il ne serait plus question d'une présence politico-militaire de ces deux mouve-

ments dans Luanda, d'où ils viennent d'être chassés. Libre de

recevoir une alde militaire par voie maritime, le M.P.L.A. pour-

rait établir ses défenses sur la côte et en interdire l'accès aux

deux autres mouvements. Dans

La proclamation de l'indepen-

priorité le contrôle des côtes

de l'Angola.

## Le M.P.L.A. pourrait proclamer unilatéralement l'indépendance du Territoire

A la suite d'un accord avec le M.P.L.A. et les autorités portugaises, environ quatre cent cinquante homnies du F.N.L.A. se sont retires le mardi 12 août du fort de Sac-Pedro, qui commande l'accès du port de Luanda. En échange de catte évacuation, indique l'agence Reuter, le MPLA s'est engagé à retirer ses troupes de la ville de Nova-Lisboa. contrôlée essentiellement par l'Unita, et le centre d'hébergement de nombreux réfugiés portugais.

Un convoi de cinq cents voitures occupées par

Luanda. — La proclamation unilatérale de l'indépendance de l'Angola par le MPLA. est une possibilité qui retient de plus en plus l'attention. On en parle à mots à peine couverts depuis dix terre des les milians proches de jours dans les milieux proches de la direction du mouvement, et, le week-end dernier, un membre le week-end dernier, iin memore du bureau politique, le commandant Henrique Carreira, a déclaré à Alger : « C'est une éventualité que nous prévoyons, entre autres. » On voit mal, à Luanda, ce que le Mouvement du Dr Agostinho Neto, qui contrôle les principaux ports et la capitale du pays, pour-rat perfre en prepart une initiaratt perdre en prenant une initia-tive de ce genre. Il serait éton-nant que Lisbonne réagisse autre-ment que pour la forme, puisque l'indépendance de sa colonie est de toute façon prévue pour le 11 novembre. Les Portugais sont en outre préoccupés en priorité par l'évacuation de leurs quelque trois cent mille ressortissants

encore présents dans le pays.
Selon certain témoins, le
F.N.L.A. recevrait actuellement
d'importantes quantités d'armes et
de munitions en provenance du
Zaîre. Ce matériel serait acheminé Zaïre. Ce matériel serait acheminé en partie par un pont aérien qui relie Kinshasa à Carmona, le quartier général de M. Holden Roberto, dans le nord du pays. Le F.N.L.A. pourrait donc reprendre l'initiative sur le terrain. et tenter en particulier d'étousser Luanda, qui regorge de résugiés, et dont le ravitaillement est de plus en plus disficile.

son esprit, ce serait un moyen de « s'opposer à la balkanisation de l'Angola, voulue par le F.N.L.A. », selon l'expression de l'un de ses cadres. plus en plus difficile. Le M.P.L.A. éprouve donc un besoin de plus en plus pressant de disposer du libre accès aux ports qu'il contrôle pour y débarquer le dance par le M.P.L.A. ne man-querait pas de diviser l'Afrique.

des Européens fuyant l'Angola est arrivé mardi dans le Sud-Ouest africain. Selon le quotidien « Diario de Noticias », des troupes sud-africainee ont pénétre récemment en Angola puor protéger arrage de Cunene. Mardi également, le ministre de l'économie de

l'Angola, M. Vasco Vieira de Almeida, a déclare en arrivant à Lisbonne que la stuation economique du territoire est « simplement désesperés » et que le gouvernement provisoire - n'existe pratiquement plus -.

> Elle recueillerait sans doute dans un premier temps l'approbation d'alliés surs, comme l'Algèrie, la Somalie, les deux Guinées, la Tanzanie et le Mozambique. Le Taire serait peut-être tenté par une intervention militaire, et d'autres pays du continent protesteraient vigoureusement. Le F.N.L.A., et surtout l'Unita, se retrouveraient dans une position délicate : ni l'un ni l'autre ne contrôlent suffisamment de terrain en ce moment pour prendre une décision analogue sans ris-quer de tomber sous l'accusation de vouloir faire secession.

JEAN-CLAUDE POMONTI.

#### M. VORSTER EN VISITE OFFICIELLE AU PARAGUAY ET EN URUGUAY

Johannesburg (Reuter). — M. John Vorster, premier minis-tre sud-africain, a quitté mer-credi 13 août Johannesburg pour Asuncion. Il se rend en visite officielle au Paraguay et en

Uruguay.

Il s'agit de la première visite officielle qu'un chef de gouvernement sud-africain effectue en Amerique latine. Pretoria entretient des relations diplomatiques avec dix pays d'Amerique du Sud. Le voyage du premier ministre marque l'ouverture d'une nouvelle offensive diplomatique sud-afriMercredi 13 août, en début de matinée

#### Les premiers Français évacués de Saigon sont arrivés à Paris

Les premiers Français ayant quitté le Viernam du Sud à la suite du récent accord intervenu entre Paris et Saigon sont arrivés à l'aéroport de Roissy-en-France, ce mercredi 15 acût en début de matinée. M. Alérillon, ancien ambassadeur de França à Saigon Ph. P. matinee. M. Alerinon, antieu ambassadeur de Fronce à Saigon, et M. Paul d'Ornano, sénateur des Français établis hors de France, étalent venus les accueillir. Après un vol. Saigon-Bangkot à bord d'une Caraveile de Roral

a north the charter of Royal
Air Laos, ce premier contingent
de Français du Vietnam a été
acheminé vers Paris par un voi
régulier. « Nous sommes environ
quatre-ringis à covoir embarque a quare-times à deoir emourque s Saigor », nous dit un fonction-naire français. « Jusqu'à la der-nière minute a régné une certaine enxiété. A l'aéroport, sept person-nes ont vu leurs noms rayés des listes du départ au dernier mo-ment. Cependant, tout semble se passer normalement. A raison de cing rols per semaine. l'évacuation decrait se laire rapidement. La procédure demeure le même qu'au-paracan: : ! taut demander un risa de sortie au burçau de l'immigration. Ce sont les autorités vietnamiennes qui décident et donnent généralement la priorité aux « cas soniaux », c'est-à-diré aux personnes qui n'ont pius les movens de rirre au Vietnam du

Selon un Français d'origine vietnamienne ills sont une quin-zaine à être arrivés avec ce premier contingent: une priorité
serait donnée aux Français c de
pure origine métropolitaine
Si certains rapatriés manifes.

tent une grande rancœur à l'égard de l'administration vietnamienne et estiment que la France n'a pas agi assez vite et a surtout laisse planer une grande incertitude sur ses intentions. d'autres estiment cependant qu'ils pourront retour-ner au Vietnam du Sud. Selon l'un d'entre eux. « certains industriels, des représentants de grou-pes français, ont préféré rester. Un certain nombre de professeurs egalement. Généralement, les au-torités vietnamiennes sont favo-rables à de telles initiatives ». Pour M. Mérillon, il est certain que l'incertitule, facteur supplémentaire d'inquietude et d'anxièté. devrait aujourd'hui disparaître avec le fonctionnement normal l'inquietude des familles concernérs.

lates les formations ich estion au regime

ent engage

dis pourparlers

wintes strangeres

1 2 28

7.2

\* ALTE

that the triang

N. Cunhat ement allande bak sa

. Adepte

The strategy

San de la la la constante.

Continue to Vision

Addition - State of

Service of the service of

to the same

en: Marian Antonio lege

16 the law ( 15 th ) 4 th . liber in meme

the care and a constraint of the care and a care and a

Been Georgies et Be

the constant of the parties

the all the control of the control o

Berry Co.

A particular to the first part

fe ger int mindne

In appointment of the party of

to diversi area

English ... tan

A Section of the sect

A PARTY OF THE

Salar Salar Control of the Control o

Har later to the second

de de l'étrat act.

elle Strictue

menen cereme

Pert with considered by the Particular

، ڍ:.نٿ

2

· Li.

₹: (...

*∞* =:-::

: - **- - - - - - - - - - - - - - - - -**

GIGTE 1 1 1 FOIS CONTRIB I

#### Une lettre du sénateur Paul d'Ornano

A la suite d'un commentaire paru ans le Monde du II fuillet sur le sort des Français résidant au Victnam du Sud, M. Paul d'Or-nano, sévateur des Français établis hors de France (indépendanti, nous adresse la lettre sui.

Dans son commentaire de la question écrite de M. Gilbert Senes, député de l'Hérault, voire rédacteur affirmait que « rien n'a été entrepris pour faciliter le départ des Français du Sud-Vietnam a et s'indignait d'une prétendue absence d'informations qui, selon lui, toucherait au mé-

pris.
Je crains que votre rédacteur n'ait pas fait grand effort pour s'informer auprès des autofités compétentes. S'il avait fait cet effort, il aurait su comme moi, qui ai suivi la question de très des autofités de la complex près, que le ministère des affaires étrangères et d'autres instances gouvernementales n'ont cessé de gouvernementales n'ont cesse de se préoccuper activement du sont de nos compatriotes restés au Vietnam. Grâce aux démarches qu'ils ont entreprises et aux négociations qu'ils ont menées et qui, bien évidemment, ne pouvajent être rendues publiques la meilêtre rendues publiques, la meil-leure solution possible sera, dans un avenir proche, apportée à ce

douloureux problème.
L'article en question n'a pu
qu'aggraver bien inutilement l'inquietude légitime des familles et des amis de nos compatriotes. (Tout en prenant acte des efforts effectivement deployes par le gouvernement français, et qui ont abouti à l'établissement d'un pont aérien, on regrettera qu'aucune information n'ait été communiquée à ce sujet pendant plusicurs semaines. C'est ce silence, précisément, qui a aggravé

Dans une lettre au P.C.F. et aux radicaux de gauche

## M. Mitterrand souligne les erreurs des communistes portugais et préconise un gouvernement d'unité

Au cours de la réunion des délé-gués des partis signalaires du programme commun, M. Mermaz, P.S., a remis aux représentants du P.C. et des radicaux de gauche la lettre suivante de M. François

e Nous tenons, avant toutes autres considérations, à vous confirmer par cette lettre que le parti socialiste est prêt à participer à toute initiative, à toute démarche, qui, sans constituer une ingèrence dans les affaires du Portugal, serviraient à la fois l'apaisement des esprits et la cause de la révolution, c'est-àdire la marche vers le socialisme. dire la marche vers le socialisme. » Notre parti a déjà dénoncé à diverses reprises les menaces, les violences, les atteintes au droit de violences, les atteintes au droit de réunion et d'expression, les me-sures arbitraires qui ont altéré gravement l'unité des forces popu-laires et contraint le parti socia-liste portugals à refuser de s'associer plus longtemps aux res-ponsabilités de gouvernement. Il a également con da m n é, dès qu'elles se sont produites, les agressions dont ont été victimes des militants du parti commu-niste portugais et les attaques contre leurs permanences.

Devant l'aggravation actuelle des tensions, et précisément de-vant les appels au fanatisme et à la haine qui ont déclenche dans le nord du pays une chasse aux sorcières contre les communistes, il réitère plus solennellement encore cette condamnation et sou-haite que les mouvements et partis qui ont ensemble conduit la révolution du 25 avril mesurent avec plus de rigueur les risques qu'engendrent inévitablement le sectarisme et la volonté de puis-sance et sachent surmonter leurs divisions.

A cet égard, et contrairement a cet egaru, et contrairement à l'analyse de votre bureau politique, il estime que les erreurs de jugement de la direction du parti communiste portugais ont largement contribué à imprimer aux événements le cours que nous déplorons. Ces erreurs doivent aux événements le cours que nous déplorons. Ces erreurs doivent être appréciées sans complaisance si l'on veut préparer les réconciliations nécessaires à la poursuite des objectifs de la révolution, Le refus d'un programme commun avec les socialistes garantissant non seulement la transformation des structures éco-

nomiques et sociales mais aussi le pluralisme des opinions et des partis, et donc de leur expression la mainmise sur de nombreuses collectivités par des personnes sans mandat dont la prétention à mandat de effette prétention à gerer les affaires publiques paraît exorbitante à qui a le souci de la démocratie véritable, le soutien quasi inconditionnel apporté à un pouvoir exécutif qui ne représente qu'une minorité, le dédain opposé au minorité, le dédain opposé au verdict du suffrage universel, l'approbation donnée à l'effacement des partis et à l'éviction de celui qui a obtenu les suffrages du plus grand nombre des citoyens, du plus grand nombre des travailleurs, ne constituent que quelques-uns des points sur lesqueis le parti socialiste français entend marquer son total désaccord.

Le mouvement populaire, somme des courants que la révolution doit prendre en compte, sera d'autant plus fort qu'il se soumettra aux règles élémentaires qui distinguent la démocratie de sa contrefaçon. Dans les circonstances présentes, le suffrage universel n'a pas réponse à tout, mais, saus lui, il n'est pas de réponse du tout aux aspirations réponse du tout aux aspirations des masses.

Le Conseil de la révolution avait eu la sagesse de le com-prendre et de l'admettre en orga-nisant l'élection d'une Assemblée constituante. Il eût été mieux inspiré encore en tirant de ce scrutin les conclusions qui s'imposent et en étendant aux municipalités les bienfaits de la con-sultation populaire. De même quelles que soient les contradic-tions inhérentes au processus révolutionnalre ce serait faire bon marché de l'expérience et de l'acquis des partis ouvriers que de renoncer à la primauté des organisations structurees et res-ponsables sur les groupes et frac-tions qui, nées d'une occasion, dis-paraissent avec elle. Nous sommes paraissent avec elle. Nous sommes convaincus que si les partis et mouvements engagés dans la révolution portugaise s'unissaient au se in d'un gouvernement d'unité, et à tous les niveaux de la vie publique, que s'ils définissaient en commun les étapes immédiates et prochaines de la transition vers la société socialiste, que s'ils développatent hardiment les institutions démocratiques, un terme serait mis aux incertitudes présentes. Les 'tenants du fascisme, qu'enhardit le prolongement de la crise, seraient ramenés au silence dont les divisions de la gauche les ont sortis.

cela est urgent. Au cours de ces derniers jours, des propositions ont été énoncées dans ce sens, aussi bien par des membres du Mouvement des forces armées que par nos camarades socialistes, tandis que le secrétaire général du parti communiste portugais annonçait que les militants communistes avaient pour ins-

annonçait que les militants communistes avaient pour instruction expresse de rechercher un meilleur contact avec les autres partis de gauche.

C'est pourquoi nous nous déclarons à nouveau prêts à prendre part à une campagne capable de mobiliser notre opinion publique, afin de soutenir le peuple portugais dans sa lutte contre toutes les formes d'exploitation qui l'oppriment encore et à défendre avec lui son droit de vivre libre, à l'abri des violences. Encore fautil poser des principes clairs et n'en il poser des principes clairs et n'en pas déroger.

Croyez, chers camarades. l'expression de nos sentiments

Ce que revendique pour les

lemmes Mme Françoise Giroud,

c'est, on l'imagine, l'égalilé dans

la différence, en quoi elle se

démarque quelque peu de car-

tains mouvements feministes qui

seraient tentés d'abolir toutes

les « différences » si cela était

possible. Cette constatation, on

peut la faire d'abord au vu de l'objet même de sa fonction gouvernementale : la condition féminine. Nui n'aurait songé,

un secrétariat d'Etat à la condi-

Mais l'interview exclusive que Mma Françoise Giroud vient de

confier à France-soir oblige à

s'interroger : un pas de plus a

été fait. N'est-ce pas d'un secré-tariet d'Etat è l'éternel féminin

dont M. Vaiéry Giscard d'Estaing a, en délinitive, doté son gou-

vernement? Qu'on ne voie là

rien de péroratif : les déclara-

ns de Mme Giraud repasent

Un secrétariat d'État à l'<éternel féminin>?

# Au Cambodge

#### Nomination de deux nouveaux vice-premiers ministres du GBUNC

Radio-Phnom-Penh, captée à Cambodge, était, jusqu'u present. Bangkok, a annoncé mercredi représentant des combattants de l'intérieur auprès du GRUNC, à nouveaux vice-premiers ministres Pékin. Il fut. à ce titre, chargé nouveaux vice-premiers ministres du GRUNC (Gouvernement royal d'union nationale du Cambodge) : M. Ien Sary, charge des affaires étrangères, et M. Son Sen, chargé de la défense nationale. La radio n'a pas fait mention de M. Khieu n'à pas lait mention de M. Kinen Samphan, jusqu'alors vice - pre-mier ministre chargé de la dé-fense nationale, considéré naguère comme l'homme fort des Khmers rouges « révolutionnaires et natio-nalistes ».

Le remaniement ministèriel annoncé par Radio-Phnom-Penh remet-il, d'autre part, en question le rôle de M. Sarin Chakk, personnalité « sihanoukiste », ministre des affaires étrangères du GRUNC, qui d'irigeait depuis Pékin la diplomatie khmère? Il traduit en tout cas un renforement de la tendance favorable au ment de la tendance favorable au Vietnam du Nord au sein du régime de Phnom-Penh.

M. Ich Sary, Khmer d'origine vietnamienne, ne dans le nord du

dace de proclamer : « Je suis

coincée entre le chef de l'Etat

et le premier ministre... Mes

relations avec M. Chirac ne sont

pas mauvaises du tout. Vous

savez, c'est quelqu'un d'assez

brutal, donc très impulsif, mais

qui n'est pas vicieux, si je puis

dire, et qui ne lait pas de coup

Quel ministre avouerait candi-

dement : - Je suis suspecte de

ne pas pouvoir faire ce que je

voudrais faire -. ajoutant II est

vrai - mais pas suspecte de vou-

loir endormir les temmes et les

tover at à avoir des enlants ».

peut que mai recevoir celle entorse à la solidarité majori-

taire : .... il y a une partie de la majorité qui ne m'aime pas

parce qu'elle sait bien que je

ne suis pas pour autant devenue

quelqu'un qui va se railler à un certain nombre de positions qui n'ont jamais été ses mien-

(1) France-Soir, 13 nout.

chef de gauvernement ne

en dessous. »

partis communistes du Vietnam du Nord, du Laos et de Corée du

#### PARIS ACCEPTE DE LAISSER AUX AUTORITÉS DE N'JAMENA LE SOIN DE NÉGOCIER LA LIBÉRATION DE Mme CLAUSTRE

Une nouvelle période d'attente Une nouvelle période d'attente anxieuse s'est ouverte pour Mme Claustre. l'archeologue française détenue en otage par les rebelles toubous, dans le Tibesti. depuis le 21 avril 1974. A la demande des autorités tehadiennes, le gouvernement français a en effet accepté de laisser les Tchadiens régler l'affaire entre eux, quitte à tenter de reprendre l'initiative si les négociations trainent en longueur.

Un « incident de parçours » est.

Un « incident de parcours » est à l'origine de ce revirement. Au moment même où M. Stephane Hessel, ministre plénipolentiaire. Hessel, ministre pienipolentiaire, parvenait, au terme de quatre missions au Tchad, à un accord avec M. Hissene Habre, le jeune dirigeant de la rébellion, un avion, qui n'avait pas reçu l'autorisation de survoi, ramenait en France trois photographes de torisation de survoi, ramenant en France trois photographes de l'agence Gamma qui venaient de passer deux mois avec les rebelles. Le gouvernement tchadien s'est enu de cette irrègularité. affirmant, à tort, que l'avion avait en outre apporté des armes aux ravisseurs de Mme Claustre. En même temps, M. Stéphane Hessel, qui s'était permis de parler de « réconciliation nationale »— formule pourtant euployée par — formule pourtant employée par les Tchadiens eux-mêmes, — était accusé « d'ingérence dans les affaires intérieures tchadiennes ». Une enquête de la D.S.T. est en cours afin de déterminer les conditions dans lesquelles cet avion a ramené les trois photo-graphes. — O. P.-V.

• A la suite des récents prages, le on in suite des recents orages, ie prefet de la Seine-Maritime a pris-un arrête déclarant e simistrées au litre des calamités agricoles » la commune d'Etretat, ainsi que sept incalités roisines, à la suite des dommages causés à certaines cultures par les orages survenus, vendredi dernier, sur cette parrie du dépar-tement,

## **VUNCENI FO 70KIIF** D'UNE BAGHEERA «S»

La sortie de la Bagheera sur le marché français en 1973 avait marqué plusieurs étapes. D'abord.

Le principal reproche falt alors au véhicule était ses faiblesses au niveau des reprises. Pour les modèles 1976, Matra-Simca s'est attaque au problème. La Bagheera classique (1 294 cm<sup>3</sup>) a pris du couple : il passe de 10.8 mKg à 4400 tours-minute à 11 mKg a 3200 tours-minute, mais surtout une version S voit ie jour, avec un moteur plus pui sant de 1443 cm3 à deux carburateurs double corps. Il développe 90 chevaux à 5800 tours-minute et acquiert un couple de 128 mEs à 3200 tours-minute. Ce moteur

Bien évidemment, si la tenue de route reste identique à celle des modèles précèdents, la nervosité y a largement gagné. Le confort aussi, puisque l'équipement de base a suivi l'effort fait sur le moteur : lève-giaces électriques, cale-pieds passager règlables, glaces telntées, lecteur de cartes, moquette abondante. Une option reste : un toit ouvrant, au demeurant, pratique.

Les prix, selon les versions, seront les suivants : Bagheera avec moteur 1 294 cm3, 33 100 F; Bagheera S avec moteur 1 442 cm3, 36 200 F; Bagheera S, intérieur Courrèges 38 700 F.

CLAUDE LAMOTTE.

europcar @ 645.21.25

agréablement de la gravité des propos que lient habituellement un ministre torsqu'il s'adresse à des journalistes. Lequel de ses lègues māles aurait eu l'au-

MATRA ET CHRYSLER-FRANCE

#### Du nerf en plus

Maira et Chrysler-France annoncent la sortie, pour le mois de septembre, d'une version S de la Bagheera. qui s'ajoutera aux modèles actuels.

marque plusieurs étapes. D'abord. la collaboration entre Chrysler-France et Matra prenait un nouveau tour puisque, contrairement a la 530 — qui avait été construite à dix mille exemplaires, — la participation de la firme de Poissy à su construction devenait dominante : elle fournissait la plupart des éléments du nouveau véhicule: ensuite, parce qu'avec la Bagheera. Matra passait de l'ère semi-artisanale à l'ère industrielle (importants unvestissements à Romotants investissements à Romo-rantin. Enfin, parce que les deux firmes s'attaquaient au marché du coupé industriel à vocation spor-tive. Le mariage a été heureux : en deux ans, vingt mille Bagheera ont été vendues, chiffre honorable pour ce type de voiture. Les trois places de front et le comporte-ment routier auront séduit.

a été choisi aussi, comme on le salt, pour la 1308 GT Simca (le Monde du 22 juillet 1975) qui sera commercialisée également à la rentrée. Bien évidemment, si la tenue de route rocte identique à celle

ABCDEFG

See the See See 1 de 2 P- 2 737 de la company de the anti-A STATE OF THE PARTY OF THE PAR But falle have entrace-Section 1

Licensia de la compansia de la one ie preise desse de Basse-Bass ings en condidate filgas democrati II p. a 18 inno an ment de bet re facility and for

The second 

Trent a Burnatio